de la contestation dans les rangs de l'ame s cents jeunes officiers espagnols ndraient à l'Union militaire démocratie L'appurition de ce malaise é l'armée espagnole pourait le d'autres courants politique à l'armée hiératchia mu

P.P.1 Pour la pre-us l'histoire du régime Bon dans les de la haute hiérarchie qui se s' apolitique mais manifeste in ; les second an nee of des com-poisson, sile evalt to cases collicions scod-teres collicions scod-desec out, à tire per-quient leur opposition for déseloppements du

સ્ત્રાહ્મિક કર્યા છે. જોઈ કર્યા કર્યા કર્યા છે.

le contestation semble prored 30 juilet, ins esisque seve emprise Fue consussion et de , gil poursient aveir le ditte préces per la les militaire. De source nce ar'un bullième offi-aire de l'ambe de l'air, mindred 7 and A is ofiricaine de teine de klic-

tions nos confirdes officiers arrêtés attaindre le chiffre Les observaturs est de la découverte d'un tant les noms de quelth officiers au domicile

a délita de récriça Mé-pédition en organisad state rigions militaires bjech de cete mion miner la célierion sur part, member 4 f. fero-transmission rapide des ראבל מספותם שם או

mont perult acres were: resistions : Ten contacts distant ausc des élé-Bouvement des forces osis oe su moins une neion affichée pour d terrolutions are porturight des éléments du lerché à presidre contact a conclar separatis. and inum lo-loses lesions

ter de loacionni pas le de mondresse per la dispensitationes per LA dispelles meristres

经联组 新建 i del religaçõe de légar, gandi 2 estit la Santa-bayai Kountalió, chaf de e d a priesso and la dono Souni des the regime, work work r de pouvoir suss in the Otthe Beleet, chal die diesous. Tons deux

in tott sociale de e district the periods of tes, de correction, his functionnaires es succession wirds of trails vance, de reconstituien que, le lout dess le but

he se Durintik è sucuro

sales and the second of the se e provide nel appendit sudgent Einentein et le finess fills Le chel th publishes provincel doolf ingere precipitate-day apric l'annoure du gai Mighela. Ou punt

iso du a Monda a

1 1975 m 440 thré à aplatres.

apolitique maia menuese in chement indéfectible à l'Etat to quiste, et celui d'altres officiavorables à une évolution de custique mais (sconchenell) Dans ce contexte de tereste assiste à une recrudescence de de ferrorisme commis per le le révolutionnaire antifasciate et pa (FRAP) et l'organisation basque tes forces de l'ordre viennes. porter des coups séveres au . organisations. Mercredi, la Piè

désarticulé simultanément la pub t-il, deux commandes de les Madrid et à Barcelone Les ; mations officielles sont his ; eur les deux affaires, mais il et. bropapie dn.nu qes nommes sist. ticipé, en décembre 1973, à le sinat de l'amira! Carrero Be 616 arrêté à Barcelone : 11 1/2 de Petro Ignacio Perses Sag Les opérations contre la Re poursuivent, sprés la Ceran.

diagoise membres de l'ordais & Madrid entre la 15 et le 2 . let demier. Forts de nombre sangmements, les sommers ont wandredi è capturer six Temp groupe à Barceire.

nom d'une passage que a l'Union de passage que a l'Union de passage que l'apparait au l'apparait de droit de l'association - ahite avec tous in service

Bilbao cu il se tr Valien. Il avant d'entretenir des re Forganisation (CISE) 2 enve aux chefs de di leur demar.dem du gouvernem... mendia et Ottori, tella la peine de mort.

A son refour d'adia

LE GENERAL COTTA SE REAFFIRME SON ATTUES A UN a SOCIALIS PLURALISTE

Lisbonne (A.F.F. - 27)

dent Costa Gones portugues etan des conte : " Le généra. Caune part e la roie doct men. forces armies hen dun seem : taris Crs gulla etalent rythme ce .... RES COOR! de '--

A PONU

TY CHINE EL LATERY RE SENT D'EXAMPLES GLOSE MENT LES CAMPONIDE LA CORFE DE SUD DE DELEX VIETNEAS

La Chine of 10000 מבני הפינים dent du l'

LA Chart Control of the Control of t Cores du Sud 46 6 4 1 18 cast F F G H L TATE

Après sa rencontre avec M. Breinev

M. FORD ESPÈRE SIGNER CETTE ANNÉE **UN ACCORD** SUR LES ARMEMENTS **STRATÉGIQUES** LIRE PAGE 20

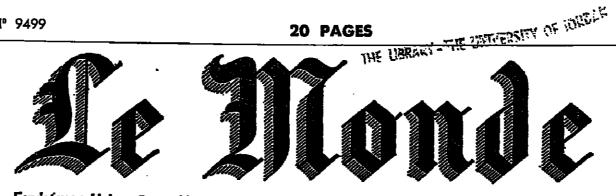

Fondafeur: Hubert Beuve-Méry

1,30 F

Algérie, † DA; Marec, 1,30 dlr.; Tunisie, 108 m.; Allemagne, † DM; Antriche, 8 sch.; Beigique, 10 fr.; Canada, 50 c. ets; Damenark, 2,75 kr.; Espagne, 22 pes.; Grande-Bretagne, 16 p.; Erbec, 18 dr.; Iran, 45 ris.; Italie, 250 L.; Libae, 125 p.; Laxemanour, 10 fr.; Norvège, 2,75 kr.; Pays-Bas, 0,30 fl.; Portugal, 11 esc.; Subda, 2 kr.; Suisse, 0,90 fr.; U.S.A., 55 cts; Yougoslavie, 10 n. din. Turis des happenements note 11. Tarif des abonnements page 11

> 5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS - CEDEX 03 C.C.P. 4207-23 Paris Télex Paris no 63572 Tél : 770-91-29

LE COUP D'ÉTAT DE MORONI

### L'infidèle

La France a-t-elle encouragé. voire favorisé, à Moroni, le ren-versement de celui qui fut depuis si longtemps son protégé? A tort on à raison, la question ne man-quera pas d'être posée en Afri-que et dans tont l'océan Iidien après le singulier « coup d'Etat » qui a renvoyé à ses activités commerciales M. Ahmed Abdallah, fugitif président du nouvel Etat co-

Ni le sursaut d'indépendance du « président » ni ses procla-mations anticolonialistes tardivement adressées à l'OUA n'auront donc suffi à restaurer dans l'archipel — et pas seulement à Mayotte — l'autorité depuis longtemps contestée de celui à qui l'on reprocha beaucoup d'être l' « homme de Paris ».

Mais l'empressement avec leque ses vainqueurs ont proclamé sans attendre leurs sentiments favorables à la France -- qui fournit, il est vrai, 80 % du budget du territoire — incite à s'interroger aujourd'hui sur cette nouvelle ambiguīté de la décolonisation « à la française ».

Le problème de Mayotte, devenu fort embarrassant pour Paris, se trouvait aggravé depuis la semaine dernière, après l'expulsion des fonctionnaires comoriens par les militants du Mouvement mahorais. U tenait plus à la personnalité de M. Abdallah qu'au patriotisme francophone de la population de l'île, dont on a tant fait cas an Palais-Bourbon, En fait, les amis de M. Marcel Henry, ils l'ont répété souvent, craignaient surtout, en acceptant l'indépendance de l'archipel. d'être livrés derechef à l'autoritarisme et à l'empirisme d'un présidentmercant-propriétaire dont on avait pu mesurer, à plusieurs reprises, le peu de cas qu'il faisait

de la démocratie. un autre que lui les Mahorais eussent sans doute accepté un compromis « fédéral » ou « confédéral » capable de préserver tout à la fois le particularisme de Mayotte et l'intégrité de l'archipel. Mais, face aux emportements imprévisibles et à l'arbitraire de M. Abdallah, il leur était difficile de jouer, comme Paris ne cessa de le leur recommander, la carte de la confiance Ainsi, pour avoir soutenu trop aveuglément, en vertu de son loyalisme « indéfectible ». un homme sans véritable assise locale, la France se trouve-t-elle engagée dans une aventure un peu rocambolesque et couteuse

sur le plan de la politique inter-

Erreur de calcul? Manigance classique de la politique française en Afrique? L'indépendance des Comores, qui ne devait poser aucun problème particulier, se trou-vait ainsi fâcheusement hypothéquée par la personnalité d'un résident qui devensit génant dès lors qu'il cessait d'être doclie. Certes, toute simplification meure difficile et un peu discutable dans un territoire où la politique locale est traditionnellement assez embrouillée, pour avoir justifié, au sujet des Comores, l'expression d'« archipel aux sultans batailleurs ». D'autres coups de théâtre peuvent fort bien succéder à ce « coup d'Etat », tant il est vrai qu'une fraction in portante de l'opposition est oins soucleuse qu'on ne le croit de coopération franco-comorienne. Il demenre que le renversement de M. Abdallah iHustre, « 2 posteriori », les erreurs que peut commettre la France dans le choix de ses « protégés », en même temps qu'il « décrispe » opportu-

Mayotte, paraissait sans issue Mais le départ de M. Abdallah prend aussi valeur de symbole et d'avertissement. On n'a pas manqué en Afrique de faire déjà un rapprochement entre son destin politione abrégé et celui de l'exprésident tchadien Tombalbaye.

nément une situation qui, à

On ne manquera pas non plus, dès anjourd'hui, de tourner ses regards vers Diibouti et le territoire français des Afars et des Issas, Là-bas aussi règne de plus en plus difficilement un président < pro-français >, M. Ali Aref

## entre Comoriens et Français

Le prince Saīd Ibrahim répondra à <tout appel>

Le calme règne aux Comores après le coup d'Etat qui a renversé, dimanche 3 goût, le président Ahmed Abdallah. Moroni est contrôlée par des militants du Front uni d'opposition. Le porte-parole du mouvement, M. Ali Soilih, a annoncé à la radio que le premier objectif de ses amis était de mettre en place une nouvelle Assemblée nationale qui serait chargée d'élaborer une Constitution. Les auteurs du coup d'Etat entendent « rétablir des relations normales entre Comoriens et Français a. Ils sont prêts à rencontrer les dirigeants du Mouvement mahorais afin de discuter avec eux des moyens de sauvegarder l'unité de l'archipel.

Le prince Said Ibrahim, ancien député U.D.R. des Comores et ancien président du conseil de gouvernement comorien, a déclaré qu'il approuvait l'opération et qu'il < répondrait à tout appel éventuel >.

M. Abdallah se trouvait à Anjouan, son tie natale, au moment du coup d'Etat.

#### Correspondance

Moroni. - Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas pour le président Ahmed Ahdallah Le 6 juillet, il proclamait unilatéralement l'indépendance. Le 3 août, moins d'un mois plus tard, le premiprésident de l'Etat indépendent des Comores étalt chassé par un coup s'abandonnait à la quiétude de la sieste. Soudain, des explosions et des coups de feu déchirèrent le silence. La rumeur selon laquelle le gouvernement de M. Ahmed Abdalla venait d'être renversé devait être confirmée rapidement par M. All Soilih, qui annonçait la réussite de sa tentative sur les antennes de FR 3-Moroni.

Tout s'est passé rapidement. Une vingtaine d'hommes ont pris d'assau par surprise la caseme de la gerde comorienne située en plein centre de la capitale. Le combat a été de durée. L'effet de surprise a été tel que les hommes de faction ont jeté leurs armes et ont pris la fulte. Il ne restait plus aux auteurs du coup d'Etat, des militants du Front national uni (F.N.U.) gul regroupe plusieurs partis de l'opposition, qu'à récupérer armes el tenues militaires. Deux heures après le déclarichement des opérations de nombreux jeunes gens en un forme sillonnalent, armás lusou'aux dents, les rues de la capitale et contrôlalent toutes les issues de la ville. Les tenues n'ayant pas changé, rien ne permettait aux passants de deviner qu'un coup de force venait d'avoir lieu. Le premier soin des nouveaux détenteurs du pouvoir fut d'occuper tous les bâtiments administratifs, les locaux du téléphone, et de couper les llaisons avec les trols autres îles de l'archipel. La station de radio française FR 3 fut investie. Le rédacteur en chef pistolet sur la tempe - servit pen dant quelques minutes d'otage afin de permettre à M. Ali Soilih de prendre la parole dans un studio.

> MICHEL HEUSSAS. (Ltre la suite page 2.)

AU JOUR LE JOUR

Si l'on avait quelques doutes

sur la majorité politique des

Comores, ils sont maintenant

dissipés. Ce n'est pas n'im-

porte quel pays qui peut se

permettre un coup d'Etat

quand l'Etat est vieux d'à

peine quelques semaines. C'est

faire montre d'une rapidité

On peut espérer voir une

sorte de république naître

d'évolution extraordinaire.

Evoquant les mises en garde étrangères

### M. Ali Soilih veut rétablir des relations normales Le président Costa Gomes tente de sauver l'unité des forces armées portugaises

#### M. Ford regrette que les États-Unis ne puissent agir

La confusion grandit à Lisbonne, où le cinquième gouvernement provisoire laborieusement constitué la semaine dernière par le général Vasco Gongalves, premier ministre, n'a pas obtenu. semble-t-il, l'agrément des deux autres membres du triumvirat, les généraux de Carvalho et Costa Gomes. Les dirigeants portugais étudieraient, ce lundi 4 août, une - restructuration complète de

Le général de Carvalho, commandant du Copcon, doit faire face à l'indiscipline croissante de certaines unités militaires, et il aurait refusé d'entrer comme vice-premier ministre dans une équipe dirigeante qui lui paraît manquer de consistance. Selon certaines informations, des unités de commandos basées dans le Nord auraient adressé un ultimatum au général Costa Gomes, lui demandant de former un gouvernement de salut national et d'écarter le général Vasco

La position du général Costa Gomes, chef de

Lisbonne - Six lignes laconiques et tout est soudain remis en question. Il est un peu plus de 20 heures samedi 3 soût. Sur les téléscripteurs des agences de presse tombe un communiqué signé du cabinet du premier ministre : le directoire formé par les généraux Costa Gomes, Vasco Gonçalves et Otelo de Carvalho « étudie une restructuration de l'exécutif ». Aucune autre précision, sinon que « la machine gouvernementale continue à jonctionner, y compris les quelques minis-

Les maladresses de Lisbonne favorisent les tendances séparatistes des . Açores

(Lire en page 5 l'article de notre envoyé spécial Alain-Marie Carron.)

De nos envoyés spéciaux tères dont les titulaires sont demissionnaires >.

On attendait un gouvernement,

on assiste à un rebondissement.
Au vingt-quatrième jour de la
crise la plus longue et la plus
grave de la révolution portugaise,
c'est de nouveau l'inconnu. De tous côtés pourtant, on jugealt imminente la formation du cinimminente la formation du cin-quième gouvernement provisoire. L'hebdomadaire Expresso, dont chacun reconnaît le sérieux et la qualité, annonçait, à la une, une e solution partielle de la crise politique » et consacrait deux pages à un bilan des dernières semaines. Le président de la République lui-même avait assuré que tout était prêt avant de se rendre à Helsinki. Certains res-taient sceptiques. Ils avaient raison.

Après quatre heures de réunion. le triumvirat militaire a jeté au panier une liste de noms laborieusement établie. Plus encore, il a remis en cause le choix du

l'Etat, semble de toute manière singulièremen renforcée par les mises en garde qu'il a recueillies de personnalités étrangères à Helsinki. M. Wilson premier ministre britannique, a été particulié rement catégorique. Dans une interview à « U.S News and World Report ., le président Ford déclaré de son côté qu'il était - tragique - que les Etais-Unis ne puissent agir au Portugal. A Stockholm, les dirigeants de l'Internationale socialiste ont formé un comité d'aide « à la socialdémocratie au Portugal ».

De leur côté, les pays de l'Est ont conseillé le prudence et la modération au président portugais u semble soucieux de sauver l'unité compromise des forces armées.

De graves incidents ont éclaté dimanche sois à Famalicao, dans le nord du Portugal. L'armée a tiré sur une foule de manifestants qui assiégeaient un local du parti communiste évacue la veille. Il y aurait un mort et un blessé grave.

premier ministre. C'est ce qu'in-diquent de façon voilée les pre-miers mots du communiqué : l'exécutif tout entier est à l'étude L'apparence déchirée, l'évidence

s'impose : le Portugal n'est pas devant une crise ministérielle, il est à l'heure des choix. Dimanche, les trois généraux du triumvirat se sont retrouvés avec queiques membres du Conseil de la révolution dans une salie du fort Sao-Juliao-de-Barra Plaqué sur un bout de rocher, face à l'embouchure du Tage, ses rem-parts servaient autrefois de refuge au docteur Salazar. A deux pas, la plage de Carcavelos est noire de monde Comme chaque diman-che, les habitants de la capitale ont transhumé vers la corniche De l'autre côté de la rade, une dizaine de drapeaux flottent au vent le long d'une longue bâtisse blanche, siège du commandement ibéro - atlantique de l'OTAN.

DOMINIQUE POUCHIN et JOSÉ REBELO.

(Lire to dutte page 4.)

## Les écueils de la révolution

par ANDRÉ FONTAINE

Comme toutes les révolutions celle que traverse actuellement la Portugal s'accompagne d'un déluge de références historiques. Les hommes de 1789 se seraient crus, pour un peu, dans la Rome antique. Ceux de 1917 se prenaient pour des Jacobins, avant que Staline et Trotsky en viennent à s'accuser mutuellement de bonapartisme. Autourd'hul. à lire les philippiques dont les événements de Lisbonne sont l'occasion ou le prétexte on n'a que l'embarras du choix. « Otelo-Fidel ». criaient les admirateurs du déconcertant général de Carvalho à son retour de Cuba. M. Soares est, pour les uns, un Kerensky, pour les autres un Ramadier, ou même un Noske. Il existe, bien entendu, une réincarnation de Lénine en la personne de M. Cunhal, qui a d'ailleurs plutôt le visage de Robespierre Mais on nous dit aussi que c'est un stalinien. Quant au général Spinola, hier qualifié de de Gaulle portugais, on hésite encore : Neguib ou Pinochet ? Mais cette révolution, où l'on parle tant et où l'on avance si peu, où l'on prend tant garde à ne pas se uer, ne fait-elle pas aussi irrésistiblement penser à mai 1968? Aussi bien Daniel Cohn-Bendit

On pourrait continuer longtemps. Si comparaison n'est pas raison, si l'histoire ne se répète jamais vraiment, l'esprit humain juge et les passions se forment en fonction d'un certain donné de connaissances. Chacun est

MATURITÉ

avant l'hiver. Elle ne sera

probablement pas beaucoup

plus satisfaisante que les cinq

ou six que nous avons

connues, mais enfin, est-il

meilleur moyen de prouver

son identité nationale que de

prouver de temps en temps

la nation par un changement

ROBERT ESCARPIT.

de régime?

se trouve-t-il ces jours-ci à Lis-

conditionné par des images historiques enveloppées de plus ou moins de flou et de mythologie. Le journaliste Pierre Courtade avait été conquis au communisme par le Cuirasse Potemkins: l'écrivain Louis de Ville-

fosse en a été détourné par le spectacle d'une femme misérable qui vendait des œufs à la pièce dans la gare soviétique de Wiasma. Les espoirs, les phobies, les craintes que suscitent ici les événements de Lisbonne, s'expliquent d'abord parce que chacun. militant syndicaliste de base ou professeur au Collège de France, y projette ses propres phantasmes, ses illusions ou ses

#### Transformer la société

De toute façon, ce qui se passe au Portugal est une révolution véritable, puisqu'il s'agit de transformer profondément une société que ses maîtres avaient tenté de tenir à l'écart du changement universel. Or il existe, dans le déroulement de la plupart des révolutions, des resse des constantes, voire des lois, la première étant que le résultat final est passablement éloigné de ce dont avaient rêvé leurs initiateurs. Les résistances rencontrée sont presque toujours plus fortes en effet, que ce que l'on avait escompté Nous entendons encore M Kadar nous dire, il y a dir ans : « Lorsque nous avons pris le nounoir, nous avons cru qu'il nous suffirait de supprimer le capitalisme et que tout s'arrangerait facilement. » Et de lever les bras pour montrer que ce n'avait pas été précisément le cas. Tous les révolutionnaires ont dû à un moment où à un autre faire une constatation compara-

Ce n'est pas seulement parce que les intérêts, les privilèges remis en cause se défendent farouchement, parce que les mentalités profondes n'évoluent qu'avec une extrême lenteur, parce que les nouveaux détenteurs du pouvoir ont vite tendance à en abuser, c'est aussi parce que rien n'est jamais tout à fait aussi simple

qu'on a tendance à l'imaginer En veut-on un exemple, modeste certes, mais qui présente l'avantage de ne faire nulle place à la mauvaise volonté, à l'idéologie, à la lutte de classes, aux penchants totalitaires, et de montrer les limites de ce qui peut paraître le simple bon sens ? Après la Libération, les dirigeants d'un pays de l'Est, compte tenu de sa grande pauvreté, avaient décidé qu'il n'était pas nécessaire, au moins provisoirement, de construire cinquante-six modèles de baignoires : un seul suffirait, que l'on produirait en grande serie. Rien de mieux pour promouvoir à la fois le confort des citoyens et le tourisme. Malheureusement l'ingé nieur chargé de dessiner la baignoire se trompa de quelques millimètres dans le calcul du diamètre du siphon d'évacuation. Ré-sultat : toutes les baignoires du pays fuyaient. Il fallut en acheter des milliers à la Suède. Deux et deux font toujours quatre, mais tout l'art consiste à poser correc-

tement deux et deux... (Live in mite page 4)

Un soleil qui n'a pas de chance

## BENOIT FRACHON **EST MORT**

M. Benoît Frachon, aui dirigea, durant des années, la C.G.T., est mort ce lundi 4 août au matin, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

M. Benoit Frachon avait fait sa dernière apparition publique, en juin dernier, lors du congrès de la centrale ouvrière. A cette occasion, le leader de la C.G.T. avait quitté les instances dirigeantes de la confédération et avatt été élu président d'honneur. M. Frachon était membre du bureau politique du parti communiste.

Dans un télégramme adressé M. Georges Séguy, le ministre du travail. M. Durafour, écrit notamment : a Conscient du rôle éminent tenu par Benoit Frachon dans le développement de la C.G.T., de l'es-time et de l'affection que lui portaient les militants de votre organisation, je m'incline devant cette grande figure du syndicalisme dont la vie s'identifie à celle de votre confédé-

#### Le « véritable organisateur de la C.G.T.»

La longue vie de Benoît Frachon est une illustration de l'une des vingt et une condition de l'adhésion à la IIIº Internationale en 1920, l'une de celles qui ont donné lieu à tant de controverses, de difficultés et de confilts, la neuvième : - ...des novaux communistes doivent être formés dont

le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme.. Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du parti -

Tour à tour responsable syndical et dirigeant politique, ou les deux à la fois. Benoît Frachon n'a cessé de servir fidèlement et conjointe ment dans les bons comme dans les mauvais jours le parti communiste et la C.G.T. Jamais sous son règne la tactique de la centrale syndicale ne s'est écartée de la stratégie du communisme international

Fils de mineur, Benoît Frachon est né le 13 mai 1893 en plein centre minier et métallurgique au Chambon-Feugerolles près de Saint-Etlenne (Loire). A treize ans. Il est métallo », à seize ans, il adhère au syndicat en même temps qu'à un groupe libertaire, et à dix-sept !! participe activement à sa première arève. Mobilisé en 1914, il est affecté en novembre à une usine d'armement à Guérigny (Nièvre) Elu délégué suppléant de son ateller à la fin de 1917, il est relevé de son poste et envoyé aux armées en ian-

(Litre la sutte page 18.)

LE MONDE DIPLOMATIQUE du mois d'août

**EST PARU** 

UN BILAN POUR ANTIBES

# Le jazz réfléchit

à Antibes, c'est celui de Glanangelli, en métal argenté avec seize cheveus et seize bigoudis et qui, sous la lumière des projecteurs, mirolte et aveugle les caméras. L'an passé, Averty, en débarquant square Gould. eut la réaction prompte : - C'est lui ou c'est moi. - On passa un moment à peindre l'astre en laune. On opta pour sa momification sous bandeettes finalement. Cette année, la télévision est revenue, mais Gianangelli velilali sur son enfant flangué d'un huissier et la face du soleli disparut sans dommage derrière un simple rideau de tulie. Il est resté cinq jours en éclipse pendant ce second confilt des beaux-arts, cinq jours jusqu'au départ des cars de télé qui auraient bien dû rester aussi pour la belle musique, moins connue, de Joachim Kühn par exemple, ou pour le balet coloré,

emplumé, des « Wild Magnolias ». Gillespie, le 23 juillet, étourdissant, iquant et chantent d'abondance contrairement à ce qu'il fit à Montreux (Kush, Chega de Saudade, Op-Pop-Ada, Woodyn'You), ne met en affet un terme brillant qu'à la première partie d'un festival qui a boudé le gospel song et où Marion Williams n'a dû son succès, la veille vers minuit, qu'à une opération - portes ouvertes -. Ce n'est pas très dommage pour le Pasteur Robinson qui chante en famille, mai entouré par ses deux fils, mais c'est fort regrettable pour Howard Roberts qui donne, en trio, une version vive haletante, murmurée et tout à fait nouvelle de Did'nt it rain, ce qui ne court pas les rues ni les allées des

LUCIEN MALSON.

(Lire la suite page 12.)

#### Niger

#### Le lieutenant-colonel Kountché annonce la libération de cinq anciens ministres du président Hamani Diori

Niamey (A.P.P.). — Le lieutenant-colonel Seyni Kountche, chef de l'Etat nigérien, a annoncé le dimanche 3 août à Niamey que cinq ministres de l'ancien régime seraient libérés à l'occasion du quinzième anniversaire de la pro-clamation de l'indépendance. Il s'agit de MM. Amadou Issaka. ancien ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, Garba Katembe, ancien ministre de la Katembe, ancien ministre de la fonction publique et du travail, Haronna Bembelo, ancien minis-tre du développement et de la coopération, Amadou Mossi, an-cien ministre de la santé, et Adamou Souna, ancien secrétaire d'Etat à l'économie rurale. Le président Kountché a égale-

ment indiqué que l'ancien prési-dent de l'Assemblée nationale (dissoute), M. Boubou Hama, bé-

(dissoure), al. sourou hama, re-néficierait d'un « assouphissement de son régime de détention » en raison de son « grand âge ». Evoquant briévement d'autre part l'arrestation pour tentative de complot du commandant Sani Souna Sido, vice-président du conseil militaire suprême (le Monde du 3-4 août), de MM. Maitourare Gadjio, ancien secré taire général à la présidence de la République, et Dilbo Bakari. la République, et Diibo Bakari, leader du parti Sawaba (dissous) d'opposition sous l'ancien régine, le chef de l'Etat a déclaré : « Que cet incident de purcours ne vous alarme pas maigré ce qu'il com-porte de pénible et Ze déconcer-

tant, gardez votre calme et votre confiance dans les forces armées

« Désormais, le bateau du Niger n'a qu'un seul maître a, a assuré le président Kountché, en ajoule president abuntant, en ajourant tant que, informé de ce qui se tramait, il avait « laissé jaire » dans l'espoir que le commandant Sani finrait par « s'umender », mais, a-t-il ajouté, « lorsque les choses sont trop avancées, il faut savoir cogner, fort et au bon moment ». Il a également annoncé découverte au domicile de Djibo Bakari d'un « broutllon M. Dibo Bakari d'un coronidon de discours-programmes. Enfin, interrogé sur l'éventualité d'un procès public des auteurs du complot, il a noté qu'il était esouvent dangereux de vouloir remuer la boues, mais que «s'il le jugenit utile », il porteralt tout le détail de l'accusation à la connaissance du peuple nigérien.

L'arrestation de M. Djibo Bakari, ancien opposant acharné au président Diori, a vivement surpris. Rentré d'exil il y a un an grâce à la «mansuétude» du président Kountché, il semblait en effet avoir pris sa retraite politique depuis son retour de Guinée. Il avait même affirmé à plusieurs reurises son soutien au plusieurs reprises son soutien au

Niamey ne semble pas s'être émue outre-mesure de l'annonce de ces arrestations, et la vie y est tout à fait normale.

#### Sénégal

#### UN AN APRÈS SA CRÉATION

#### Le parti d'opposition revendique près de cent mille adhérents

De notre correspondant

Dakar. — Un an jour pour jour après la création du parti démo-cratique sénégalais (P.D.S.), le 31 juillet 1975, le secrétaire général de cette formation, qui cons-titue actuellement le seul parti d'opposition autorisé au Sénégal M° Abdoulaye Wade, a dressé, jeudi, un bilan encourageant de ses activités durant les douze der-

Selon M. Wade, grace an tants, le multipartisme et ses conséquences (liberté d'expres-sion et de réunion, notamment) ont cessé, su Sénégal, de n'être qu'une virtualité constitution-nelle pour devenir une réalité peu à peu admise par tout le monde, y compris par le parti au pouvoir, l'Union progressiste séné-galaise (U.P.S.), même si certains cadres de celle-ci ont du mal à s'habituer au fait que, pour l'es-sentiel, les représentants de l'État sont désormais de moins en

moins à leur service exclusif. Dans une Afrique vouée d'ordi-naire au système du parti unique, quand elle n'est pas soumise au

pouvoir militaire, il s'agit là, es-time M° Wade, d'un fait capital, qui s'explique par l'ancienneté et la vigueur des traditions démocratiques des Sénégalais qui pour-raient permettre à l'avenir la participation d'autres courants de pensée à la vie publique.

Au terme d'une années d'ef-forts, et grâce au cadre favorable ainsi créé, le P.D.S., qui s'apprête à tenir une importante conférence nationale les 15 et 16 août proactuellement, selon ses dirigeants. près de cent mille adhérents assez bien répartis dans les diffé-rentes régions du pays. Cette croissance rapide constitue l'une des raisons pour lesquelles, se plaçant résolument dans une perspective électorale, le P.D.S. commence à revendiquer de plus en plus le remplacement du scrutin uninominal par un système de listes nationales bloquées. L'actuelle loi électorale risque, selon lui, de scinder dangereuse-ment le monde politique sénéga-lais en raison du faible écart en-tre le parti majoritaire et celui

d'opposition. — P. B.

#### Angola

#### Le haut commissaire portugais est rappelé à Lisbonne

Le haut commissaire portugais en Angola, le général Silva Car-doso, a quitté Luanda samedi 2 août à destination de Lisbonne. Autune raison n'a été donnée offi-Adune raison n'a été donnée offi-ciellement pour expliquer ce brus-que départ, alors que séjourne actuellement à Luanda une délé-gation du Consell de la révolu-tion portugaise dirigée par l'ami-ral Rosa Coutinho. Certains obser-vateurs estiment cependant que le haut commissatire a un êtra rappe. haut commissaire a pu être rap-pelé par les autorités portugaises, qui désireraient procéder à son remplacement. Le Mouvement po-pulaire pour la libération de l'Angola (M.P.L.A.) avait récem-ment avisé le destirution du conment exigé la destitution du gé-néral Cardoso, accusé « de violer la politique portugaise de neutra-lité active et de se montrer trop concliant dvec le Front national pour la libération de l'Angola s. Un porte-parole du F.N.L.A. a, pour sa part, déclaré samedi soir : e Nous refuserons tout dialogue avec les représentants portugais en Angola si le général Cardoso n'est pas revenu à son poste dans

une semaine. » litaire demeure toujours confuse.
Un peu partout, les risques d'épidémie vont croissant, et l'éau devient rare, sauf à Luanda.
A Malange, des cadavres jonchent les rues, tandis que des combats acharnés s'intensifient. Plusieurs villes sont dans la même situation.

Dans le même temps, le pont
aérien entre Luanda et Lisbonne
se poursuit au rythme de six
avions par jour.

Enfin, la proclamation, vendredi à Kampala, de l'indépendance de l'enclave de Cabinda par M. Luis Ranque Franque, président du FLEC (Front de libération de l'enclave de Cabinda), n'est guère Prise su sérieux à Luanda par le

MPLA Pour le mouvement, le FLEC n'exprime rien de plus que les vues d'une créature du Zaîre, et Cabinda reste rattaché ad-ministrativement à l'Angola Au même titre que ce territoire, l'en-clave ne devrait donc accèder à l'indépendance que le 11 novem-bre prochain, conformément aux accords d'Alvor conclus le 15 jan-

1 gros lot

de 2 millions

prix du billet ,44 F prix du 1/10 ,5 F

loterie nationale

vier 1975. — (A.F.P.J

# OCÉAN INDIEN

#### LE COUP D'ÉTAT DE MORONI

#### Rétablir les relations normales entre Comoriens et Français

(Suite de la première page.)

Le couvre-feu a été aussitôt instauré à Moroni et dans l'ensemble de l'archipel. Il a été levé ce lundi à 6 heures. Aucun incident n'est à algnater et M. All Soillh a confirme lundi matin, que « pas une seule goutte de sang » n'avait été versée au cours des opérations.

M. Soilih se défend d'être un « putschiste » et d'avoir agi par Intérêt personnel. Dès dimanche soir. Il a déclaré : « Notre intention n'est pas de prendre le pouvoir, notre premier objectit est de convoquer tous ies partis politiques, y compris celui du président Abdallah et du Mouvement mahorais. Nous créerons ensemble une assemblée populair qui aura la charge de rédiger une Constitution. - Le dialogue entre M. Ahmed Abdallah et M. Marcel Henry, le leader mahorais, était inter rompu depuis plusieurs années. Les Mahorais dénonçaient depuis longtemps la « dictature » du président renversé et ne cachalent pas que ea personne constitualt un obstacle absolu à tout accord. - Marcel Henry est un ami; l'ai la conviction que tout ira bien - a déclaré, au contraire M. Sollih. Les deux

ignore encore l'ampleur des concessions que les nouveaux dirigeants comoriens sont prets à accorder aux Mahorais. Ceux-cl ne quitteront pas facilement le giron de la République L'unité de l'archipel pourrait être

restaurée par le fédéralisme. M. Marcei Henry, il y a quelques mois déjà. avait déclaré ne pas y être totale-ment opposé. M. Soilih parie déjà d'une constitution de type fédéral. La France, dans ces conditions, pourrait bien jouer le rôle d'arbitre. Le gouvernement français va donc devoir changer une nouvelle fois sa politique aux Comores. Cela n'était plus un mystère pour les métropolitains résidant dans l'archipel : la France

#### A travers *le mondè*

LE CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS SOVIETIQUES sexigé, dimanche 3 août, la clibération immédiate à de Luis Corvalan, Ezequiel Ponce, Carlos Lorca, Ricardo Lagos, ainsi que « d'autres dirigeants politiques et syndicaux chillens à

# Colombie

M. CORNELIO REYES, mi-nistre de l'intérieur, a annoncé, dimanche 3 août, le maintien de l'état de siège décrété au mois de juin dernier.

#### San-Salvador

• UN GROUPE D'ETUDIANTS s'est enfermé dans une cathé-drale en construction à San Salvador, pour protesver contre la brutalité avec laquelle la drale en construction à Sanpolice avait dispersé leur ma-police avait dispersé leur ma-nifestation du 30 juillet, de-mander la libération de leurs camarades arrêtés et la démis-sion du ministre de la défense, M. Carlos Romero. Deux mille étudiants avaient manifesté mercredi contre les festivités organisées le mois dernier à l'occasion de l'élection de miss

tranche

des marguerites

tirage mercredi 6 août

alialt quitter les Comores à la fin du mois d'août. Dès son arrivée au pouvoir, M. Soilih a tout de suite tenu à préciser : « Nous préserverons les liens d'amitié et de coopération avec la France, liens rompus par le président Abdallah.»

Vingt-quatre heures après les heures chaudes de Moroni, la France et ses représentants n'ont touojurs pas réagi officiellement. Les gendarmes français stationnés à la Grande Comore son trestés dans leur caserne. Pour le délégué adjoint de la République française. M. Leandri. qui représente actuellement Paris en l'absence de M. Beaux, rappelé ven-« Ce qui se passe ici est une affaire purement comorienne, il appartiendra au nouveau gouvernament des Comores de reprendre le dialogue avec les autorités irancaises.»

MICHEL HEUSSAS.

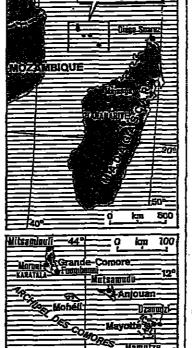

Les quatre fles d'origine volcanique de l'archipei des Co Mayotte, Anjouan, Mohêli et la Grande Comore, ont une superficie de 2 236 kilomètres carrés, soit le quart environ de la surface de la Corse. La population est d'environ 389 009 habitants.

La Grande Comore, où se trouve la capitale, Moroni, est de loin l'île la plus importante avec 1148 kilomètres carrés et 140 000 habitants. Rien que très peuplée (180 600 habi-tants), Anjouan ne couvre en effet que 424 kilomètres carrés. Mayotte (374 kilomètres carrés) ne compt que 49 099 habitants. Elle a un relief que se see montante. Ane a un rener moins escarpé que les trois autres, et c'est la seule qui dispose d'un lagon entouré d'une barrière coral-litère. Mohéli n's que 290 kilomètres

carrés et 11 000 habitants. La population est d'une grande diversité ethnique. Des apports indonésien, africain, arabe et malga-che se sont superposés. La retigion dominante, y compris à Mayotte, est l'islan. La langue la plus communément pariée est un mélange de swabili et d'arabe. L'archipel, surswamm et d'arabe, a archipe, and peuplé, sauf en ce qui concerne Mayotte, ne dispose que de faibles Mayotte, ne dispose que de l'albies ressources. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture vivrière (riz de montagne, mais, manioc, patates, bananes) et Pezportation : vanille et épices, cocotier, sisai et plus récemment poivre, plantes à parfum et gravant d'apreplantes à parfum et surtout ylang-ylang. Cette dernière production lui a valu le nom d'e archipel aux

#### PORTRAIT

#### Un technocrate audacieux

M. Ali Sollih avait dirigé au mois de mai, à Paris, une mission du Front uni de l'opposition (F.N.U.), chargé d'informer les parlementaires français sur la situation aux Comores avant le débat au Parlement sur les conditions d'accession de l'archizel à l'indépendance. Il s'étail dépensé sans compter, multipliant les contacts et les rendezvous, dénonçant sans relâthe le pouvoir personnel = de M. Abdallah. Le visage ouvert et volontiers sourient, il voulait, nous disait-il alors, « plaider la rause de la démocratie ».

- M. Abdalish parte volontiers d'ingérence de la France dans les affaires comoriennes, nous avait-il déclaré. Poser la question de l'indépendance de cette façon est malhonnéte. M. Abdallah n'a pas le monopole du patriotisme. Les partis regroupés au sein du Front uni sont partieans d'une véritable indépendance. Mais ils ne veulent pas qu'elle ait lieu dans n'importe queiles conditions, pour le plus grand profit d'un homme qui l'utilise afin de se maintenir au pouvoir et de supprimer toute cémostatie. •

La mellieure formule, disalt alors M. Soilih, serait que le Parlement français prenne ouvertement les dispositions législatives pour permettre l'élection d'une Assemblée constituente sous le contrôle d'une commission spéciale comportant des représentants de tous les partis et des magistrats français, et ce avent le mois de juln. < Cette solution, avait-il pour-

suivi, permettrait aux représentants des différentes lles de se concerter pour savoir quel type de décentralisation ils veulent. Elie permettrait aussi d'aborder l'indépendance avec de meilleures garanties de viabilité de

M. Soilih ne rejetait pas pour

autant la formule proposée par un autre opposant, M. Mouzaolr Abdallah, président démissionnaire de l'Assemblée des Comores, quì préconisait, quant è lui, la création par le Parlement trançais d'une contérence constitutionnelle chargée d'élaborer un texte. C'est la décision que devaient prendre l'Assemblée nationale puis le Sénat.

la resolution

ge treve 🗪

Pour le jaune opposant, le problème de Mayotte se posait seulement dans le contexte créé par la présence à la tête du gouvernement de M. Abdellah. 🛭 n'avait pas caché que le Front uni avait des contacts réguliers avec le Mouvement populaire

M. Soilih, qui est né la 7 fanvier 1937, est ingénieur agronome. Il a fait ses études à r Ecolo supérieure d'agriculture de Madagascar puls à l'Institut national d'agronomie tropicale de Nogent. Il s'est d'abord intéressé aux problèmes économiques en créant, en 1964, la Société de développement é conomique (S.D.E.) des Comores et la Société nationale d'encadrement a d'animation rurale. Mais il a été très vite attiré par la politique De 1968 à 1970, Il est député à l'assemblée de Moroni, avant de devenir, de 1970 à 1972, ministre nement du prince Sald Ibrahlm. Lorsque ce demier perd le pouvoir au profit de M. Ahmed Abdallah, il l'aide à créer le parti du peuple (Umma) qui va mener une campagne vigoureuse contre ie nouveau chef du gouvernement Il est alors l'un des principaux artisans du regroupement de l'opposition. Ce technocrate, aussi audacieux que réliéchi, a su exploiter la position de faiblesse dans laquelle le président Abdallah s'était place en se cou-

DANIEL JUNQUA.

#### **CHRONOLOGIE**

1974

22 DECEMBRE. -- Les Comoriens se prononcent par voie de référenen faveur de l'indépendance par 95 % des voix. La participation est supérieure à 90 % des inscrits. Seuls les habitants de l'île de Maşutte votent en majorité contre l'indépendance par plus de 63 % des suffrages exprimés. 29 DECEMBRE. — Visite à Paris de M. Ahmed Abdallah, président du Conseil de gouvernement des Comores, pour une série d'entretiens politiques.

1975

24 FEVRIER. — M. Stirn, secré-taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, commence une visite officielle de cinq jours 18-17 MARS. - Une mission par-

lementaire française visite les Co-

12 MARS. — On apprend officiel-lement & Moroni qu'une épidémie

# Madagascar

#### UN SIFFLET PAR FOYER...

Les « Fokolona » urbains, sortes de comités aréés depuis deux mois à l'imitation de ce qui s'était défà jait dans les cumpagnes, ont commencé à s'organiser à Tananarive. Leur premier objectif : lutter conire l'insécurité, le vice, la saleté et... la turbulence des enfants.

Afin de faire échec aux malfaiteurs et surtout aux voleurs qui infesient depuis quelques années les rues de la capitale malgache, il a été décidé que chaque joyer se-rait doté d'un sifiet pour donner l'alarme. De plus, tous les hommes de plus de dix-huit ans seront tenus de se porter au secours des person-nes attaquées. S'ils jont la sourde oreille, ils pourront être punis d'une amende et même passer devant les tribunaux en cas de récidive.

Les citadins ne devront plus boire de boissons alcoolisées sur la voie publique. L'organtsation de jeux sera réprimée. Les parents devront payer des imendes pour les trasques de leur progéniture.

Les « Fokolona » urbains doibent remplacer à terme les conseils municipaux.

de choiéra a fait cent six morts sur la Grande Comore. Plus de mille cas au total auraient été recensés. 19 AVRIL. — M. Mouzaoir Abdallah, président de la Chambre des députés de l'archipel, quitte ses fonctions pour protester contre la polltique de M. Ahmed Abdallah. Il demande que le Parlement français confie le plus rapidement possible à une conférence constitutionnelle comorienne le soin d'élaborer une Constitution.

Constituțion.

25 JUIN. — L'Assemblée nationale examine le projet de loi portant ratification des résultats du référendum sur l'indépendance des Comores. Kila modifie le teste souvernemental essentiellement sur deux points : dans un délai de six mois compter de la promulgation de la loi, un comité constitutionnel devis établir un projet de Constitution ga-rantissant les libertés démocratiques Ce projet sera soumis à référendum avant la proclamation de l'indép dance et il devra être adopté ile pai

30 JUIN. -- Le Sénat adopte es précisant, le projet de loi relatif à l'indépendance des Comores que a l'indépendance des Comores que lui a transmis l'Assemblée nationale. 6 JULLET. — M. Ahmed Abdallah proclame unilatéralement l'indépen-dance de l'archipel. L'Elysée accueille la décision avec « sérénité ». Les élus de Mayotte dénoncent cette a décision illégale ».

7 JUILLET. — La Chambre des députés de l'archipel se transforme en Assemblée nationale et porte à la tête de l'Etat M. Ahmed Abdallal Elle décide aussi de créer un comité constitutionnel. Les députés de Mayotte na partieipent pas à cette séance de l'Assemblée et annoncent qu'ils ne siégaront pas dans l'organisme ainsi créé.

14 JUILLET. — La France nomme un représentant à Mayotte en la per-sonne de M. Roland Veyrand, directeur du cabinet civil de M. Beaux teur du capiner civil de M. Seaux, représentant français à Moroni. M. Abmed Abdallah qualifie cette mesure de « provocation ». 20 JUILLET. — Le conseil de la

circonscription de Mayotte nomme un nouveau préfet. U s'agit de M. Bamana, l'un des dirigeants du Mouvement populaire mahorais.

22 JUILLET. — Dans un message au couseil des ministres de l'O.U.A., M. Abdallah accuse la France d'avoir fait débarquer des troupes à Mayotte. Paris dément. 24 JUILLET. — M. Ahmed Abdaliah constitue un gouvernement dont il est le premier ministre en même

temps que le garde des sceaux. le AOUT. — Le conseil de cir-conscription de Mayotte et le préfet qu'il a nommé premient possession des bâtiments publics et en expuisent les fonctionnaires du gouver-nement de Moroni, M. Beaux est rappelé pour consultation à Paris. 3 AQUT. — M. Ahmed Abdallah est renversé à la suite d'un codp de force de l'opposition dirigé par M. Ali Sollih.

THE SE MEPTRE wagres s'est oppe ar la politique d

Etots-United

## \_\_\_ PORTRAIT

Maria Radio (M. 1970). Maria Maria (M. 1970). Maria Maria (M. 1970). Maria Maria (M. 1970).

ಮಿಂದರ್ ಬಿ.ಎ. ಕ್ರಿಎಕ್ಕ್ ಕ

RON

ICTATIO . .

elith parle: volonists

de la France desse

conceners, nees

A Property of

schnocrate audacieus autant la formule 21030169 Per allin avalt dirigo au aulant la formale proposée per le un autre opposant, il trouseur Abdallah, président cérmisius, naire de l'Assemblée des Comp. d, & Paris, une misun un de l'opposi-Charge of informer res, qui préconisait, quant é la entarios français sur

ta création par la Parlament lan aux Comores avant cais d'une conférence constitu g Parlement sur les Caccasalon de l'arças o une chargée d'alaborer un texts. C'est la décision que de. endance. Il a élait valent prendre l'Assemblés na ens compter, multi-attacta et les rendeztionale puis le Séna: icani tena fela he la Pour le jeune opposent, le probième de Mayotte se posei se ersonanol - de M. Abvisage ouvert at yorient, il vocisit, nocs na - plaider la cause

lement dans le contexte (re par la présence à la léle de 20. vernemen: de M. Abdellan e n'avait pas cashé que le Fion uni svait des contacts réguler arec le Mouvement populate M. Soilth, qui est né le 7 lan-

days. Poser la reces-dépendance de cette yler 1937, est ingénieur son onthorness. M. Abdalnome. Il a lait ses érades es la monopole du PEcolo supérieure d'agriculue Les partie regroupés de Madagascar du's à l'Inside Front uni gost parti-s victiable suidpen-le ile ne regient pas national d'agronome mobicale de Nogent. Il s'est c'apere intéress aux problèmes economiques e lieu dans n'importe créant, en 1964, a 3:566 a ncitions, point in plus developpement economics it de se maintenir au (S.D.E.) des Compres et 15 ciété nationale d'ancaprenage de supermar\_louis: ɗanimetica rurale. Valarea très vite attiré par a conta leure formule, disalf Soliti, seralz que le Da 1963 à 1970, de la decret Fassemblée de Votre de la la devenir, de 1270 a 1977 ---français prenne outās dispositions lēgisde l'équipoment dans le gale u pernetire l'Mection semblée constituante nement du pritte la s Lorsque de dem en dem esta potrelle et une commisyolf au profit de 11 des. iale comportant day Abdallah, a Paide a trace and NO 40 DOS 40 PETIS du peuple (Umma a. ...-a) pletrata trançais, el ca una de 10km. ette carcagne v participies as nowened that an interest E est e-23 -- 21 -- 1711 politicat, avail-il pour-

natires aux reprisen-différentes lies de sa Misens du regrandimini de de nosifien. Ca termina 1.: audation T.? pour savelt and type leakashon I's verient dats Adjunta to c Mart Buss d'aborder Abdallah si6tali Titi organi ance avec de medica-500 de 1735/16 (5 mant de la Franco

DANIEL JUNGLE

de chotera a fact out out sur la Grande Commonduel

tab, president

demande que le Paris del 2

southe to plus tapping

Constitution ... Live the con-

ratification des

pendam sur III

memental essenti

lei, an commi

**30** 3038. — 12 5 11 5

le precent.

8 Findependan

but a transmal

6 FULLET - 11

T SUBLET

is the de little to the little

Elle décide dans la constitution de la constitution

Magazie de Data - est - est Separate to the control of the separate at the

IS BUILTY - 1 - FORT to delice the second of the se

M. Approximately and the con-

20 Jt 11. ! . .

COMPANY OF

M Barrie Mira. errert 1 f T # 33.1.1

Part debat.

tab dementation il est tempt 42

75 31 H 12 7

is ant -

• •:

cinis : dam in

A complet co

to Aveil - 1

oriett. ne rejetekt pes posit

CHRONOLOGIE

#### Huit mois de crise

1974 par role de referen-ter de l'indépendence le role, la participa-deleure à 90 % des luis habitants de l'ile

regione par pure de Trappe esprimbs. d Abdellab, printent

1975 k. — M. Stiro, sautiaus aspartements of rastissans les item tempes Ca projet ser de la constant la projet de la constant la projet de la constant la const Meletie de cina leuxe et state for Co-

stead an une interests GRILLET - 11
grocione La

iagascar ET PAR FOYER...

pholose » urbaine, gutifés créés plante à l'imitation de ce dile tall dens les 1, out communes d 4 Tenedation ier objects! Inties accepté, le mich le

form dolon and a display of the control of the cont

i Trus Emende et un dougal les en-un de réchice

fine no derront p.s. bottoms niconistes.
gablions niconistes.
gablions L'organi-fiet ven réprinée.
la depront paper des 

moiscer à terme :!

entertier in alle gent a martin wat the first. gement to the \*\*\* okologa z stracti \$ 400 × ER SHIPS

**AMÉRIQUES** 

#### L'Armée révolutionnaire du peuple offre une trêve au gouvernement

Argentine

Buenos-Aires (Reuter). — L'Ar-mée révolutionnaire du peuple (E.R.P.), une organisation de guérilla, a offert le samedi 2 août au gouvernement de déposer les armes en échange de la libéra-tion de tous les prisonniers poli-tiques et de la levée de l'état de

L'Armée révolutionnaire du peuple à adresse un communique en ce sens à plusieurs organes de presse. Elle indique qu'elle offre cette trève. « Dans le but d'aider la démocratie et la paci-fication, compte tenu de l'état critique de la nation ».

LER.P. s'engage à libérer un officier enlevé il y a un an et à suspendre toutes ses opérations de guérilla si l'état de siège est levé. L'officier en question est le commandant Julio Larrabure, qui avait été enlevé au cours d'une attaque de l'ER.P. contre une manufacture d'armes le 11 août 1974 dans la province de Cordoba.

LERP. se consacre presque exclusivement désormais à des opérations en milieu rural, et il est particulièrement actif dans la province septentrionale de Tucuman où l'arme a déclenché une vaste opération antiguérilla en février dernier. L'état de slège a été décrété en novembre der-nier pour combattre l'escalade de la violence qui est également le fait de l'organisation d'extrème droite Alliance anticommunist Argentine, plus connue en Argen-tine sous le nom de « triple-A »

L'opposition estime à trois mille le nombre de personnes actuellement détenus en vertu de l'état de siège, mais les milieux autorisés affirment que le chiffre est plus proche de mille deux ents. Le ministre de l'intérieur cents. Le ministre de l'intérieur M. José Benitez, qui a pris ses fonctions le 11 juillet dernier dans le cadre d'un remaniement ministériel qui a fait suite à plu-sieurs semaines de désordres so-ciaux, a déjà remis en liberté plus de soixante prisonniers poli-tiques au cours des dix derniers

LERP. a été formée en 1970 pour combattre le régime mili-taire. Elle avait bénéficié de l'amnistie générale décrétée à la suite du triomphe électoral M. Hector Campora en mars 1973. Mais l'E.R.P. devait être mise à nouveau hors la loi peu avant le retour du général Peron au pouvoir à la suite de l'élection Depuis lors, l'organisation à réa-lisé une série d'enlèvements et d'attentats contre des officiers de

l'armée et de la police. Elle a perdu seize hommes lors d'une attaque contre une manufacture d'armes en août dernier.

L'offre de trêve de l'ER.P. a toute chance d'ètre rejetée par le gouvernement, préoccupé avant tout de reprendre le pays en main après plusieurs semaines d'agitation.

Sortant de son isolement pour

Sortant de son isolement pour la première fois depuis le 15 juillet dernier, la présidente Isabel
Peron a désigné samedi M. Nicasio Sanchez Toranzo à la présidence de la Chambre des députés, laissée vacante par la démission de M. Raul Lastiri sous la
pression de certains parlementaires péronistes qui le jugealent
trop proche de M. Jose Lopez
Rega, l'ancienne éminence grise
du chef de l'Etat, Sortant de son isolement pour

du chef de l'Etat.

En désignant M. Sanchez à la présidence de la Chambre, la présidence de la Chambre, la présidente encourt un nouvel affrontement avec certains parlementement avec certains parlementement de la chambre de la contra de la chambre de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra tement avec certains pariemen-taires péronistes qui exigeaient d'être préalablement consultés. Le président du Sénat, M. Italo Luder, avait été choisi par les sénateurs eux-mêmes en un mou-vement de défi au chef de l'Etat, qui souhaitait que ce poste de-meure vacant. Aux termes de la

#### Bolivie

DES DIRIGEANTS SYNDICALISTES DÉNONCENT LA « DICTATURE » **IMPOSÉE** 

#### PAR LE GOUVERNEMENT BANZER

La Paz (AFP.). — L'opposition au régime militaire se manifeste chez les mineurs boliviens. Les cinq mille mineurs du district de Catavi, à 350 kilomètres au sud-est de La Paz ont décidé de se mettre en grève, ce lundi 4 août, pour protester, le jour de l'arrivée dans le pays du président vénézuellen Carlos Andres Perez, contre « le manque de liberié et la misère » en Bollde liberté et la misère » en Boli-

Dix-sept dirigeants de la Fédération syndicale des mineurs boli-viens ont, d'autre part, rendu public dimanche un communiqué public dimanche un communiqué dénonçant la « dictature » imposée par le gouvernement militaire. Le communiqué dénonce « l'image déformée de la réalité bolivienne » que le gouvernement tente de présentet à l'occasion de de la célébration du quizième anniversaire de l'indépendance du nave et couligne par le régime. anniversaire de l'indépendance du pays et souligne que le régime militaire a imposé « une dictature qui, par sa forme et son essence, apparait comme fasciste ». « Ce régime, jondé sur la force, a fait table rase de toutes les conquêtes démocratiques, sociales et économiques des travailleurs », ajoute le communique qui demande que soit réalisée Constitution argentine, le prési-dent de la Chambre — à l'époque : travailleurs », ajoute le communi-M. Lastiri — serait devenu alors que qui demande que soit réalisée le premier dans l'ordre de suc-len Bolivie une « réelle ouverture cession à la tête de l'Etat.

#### Vingt-cinq pays d'Amérique latine vont créer un organisme économique indépendant des Etats-Unis

latino-américains ont affirmé, le samedi 2 août à Panama, leur volonté de créer, sans la participation des Etals-Unis, un système économíque destiné à promouvoir le développement intégral de la région.

Si l'unanimité s'est faite sur le but politique du système économique latino-américaln (SELA), des divergences sont cependant apparues, au cours des délibérations qui se sont déroulées à huis clos pendant trois jours, quant à la « méthodologie » qui devra être appliquée. C'est la raison pour laquelle la date de constitution du SELA a été

reportée au 15 octobre. Dans l'intervalle, un proupe de travail rédigera les statuts et définira

Mexico (A.F.P.). - Vingt-cinq pays l'infrastructure dont sera doté système. L'idée du SELA avait été lancée le 15 juillet 1974 à Lima par le président du Mexique, M. Luis

> Elle répondait, selon le chef d'Etal mexicain, à la nécessité impérieuse de constituer, sans la participation des Etats-Unis, un organisme perseraient débattus les problèmes économiques qui entravent le développement des pays latino-américains problèmes dont l'origine doit être imputée à l'influence déterminante que le colosse du Nord exerce sur économies de la quasi-totalité des pays de la région.

La loi du commerce extérieur de Etats-Unis, souvent qualifiée de véritable agression contre les économies latino-américaines », et les activités des compagnies multinationales sous contrôle américais vivement critiqués.

Nous avons déjà les Etats-Unis du Nord, il est grand temps que nous cessions d'être les Etats désunis du tSud », a déclaré à La Havane, en décembre dernier, le ministre du Plan mexicain, M. Horaclo Flores de la

Le SELA, seion ses promoteurs, ne concurrencera pas les autres orga-nismes régionaux tels que l'Association latino-américaine de libre com merce ou le pacte andin. En fait, estiment les observateurs, il pourrait finalement les coiffer, car il e'agit d'un vaste projet dont les buts principaux sont de :

• Financer et développer les entreprises nationales susceptibles d'exploiter les ressources humaines et naturelles de la région ;

Assumer la défense des prix et promouvoir la commercialisation des matières premières latino-américal-

 Elaborer une politique économique régionale commune face aux organismes ou groupes de pays extracontinentaux :

● Encourager et soutenir la création d'entreprises multinationales de

## La politique orientale du Saint-Siège

Dernier oraieur à la conférence d'Helsinki et aussi le plus prolixe, le représentant du Saint-Siège, Mgr Agostino Casaroli. secrétaire du conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, a rappelé le sens de la participation du Vatican à la confé-rence sur la sécurité et la coopération en Europe. « Je dois reconnaître, a-t-il dit, que les Etats représentés à la conférence semblent avoir vu et salué, dans la participation du Saint-Siège, bien plus que la présence d'un Etat, fût-il minuscule et presque symbolique tel que la cité du Vatican,

non politique, » Le délégué du Vatican a poursuivi : « Le Saint-Siège n'estime pas suffisant, aujourd'hui, de se limiter à énoncer des principes, à encourager et à bénir les efforts des responsables. Il n'hésite pas à participer directement, toujours dans des formes et la mesure qui correspondent à ses responsa-

Quand on essaye de dresser un bilan partiel de la politique orien-tale du Vatican, la première chose qui s'impose à l'esprit est le sort des quatre cardinaux : Beran, Mindszenty, Trochta et Silpyj. Les deux premières sont morts en exil

des rapports entre l'Eglise et l'Etat en Tchécoslovaquie, si elle est conduite à son terme, risque d'en-tériner toute une série d'exactions

commises au détriment de l'Eglise

commises au detriment de l'Egisse par le régime, particulièrement faible dans ce pays et pour cette raison singulièrement complexé. Le Saint-Siège a procédé aussi à la normalisation canonique dans les diocèses occidentaux de la Po-

lonais, a pleinement correspondu aux aspirations des fidèles, à leurs

besoins pastoraux, aux représen-tations, renouvelées des années durant, de leurs évêques. Sa va-leur vient de ce que la décision a été prise en faveur de la Polo-

a ete prise en raveur de 2 F000-gne en tant que telle, et non sous la pression de son gouvernement, pris au dépourvu et privé d'ar-guments qui l'avaient beaucoup servi jusque-là. Aussi, l'Eglise en 2 été très renforcée face au ré-

gime, et le peuple y a vu son plus

Le deuxième règlement ne ré-pond pas aux mêmes critères, puisque le caractère allemand et l'appartenance à la nation alle-mande des diocèses est-allemands ne sont contestés par personne et

que l'équilibre psychologique de leurs fidèles s'accommodait fort

bien de la situation précédente. Il n'est nullement acquis que la hiérarchie locale ait vraiment tenu à rempore ses liens organiques avec l'Eglise de la République fédérale, ni qu'elle sortira renforcée de l'érection des nouveux dicesses.

Qui plus est, l'interdépendance des deux processus fait que la mise en marche du second risque de réduire la valeur de l'acquis du

premier. Mettre sur le même pied la frontière Oder-Neisse et la frontière séparant les deux Alle-magnes équivant à conférer à la frontière polono-allemande le ca-

ractère forcément provisoire de la

ractere forcement provisore de la frontière interallemande. La Po-logne y perd, même et surtout si le gouvernement polonais — qui ne peut que défendre en priorité les intérêts soviétiques — affirme

Enfin, si éloignée qu'elle soit de nous, la réunification de l'Allema-

gne finira par se faire un jour. Or, le Saint-Siège nous a habitués

dans le passé à ne pas négliger des phénomènes inéluctables dont

veaux diocèses.

le contraire.

celle d'une puissance de caractère différente.

mission, aux efforts des hommes de gouvernement en faveur de la paix. Il ne craint pas d'assumer sa propre part de responsabilité concrète.

Le Saint-Siège a manifesté sa « crainte » que le désir de garantir la sécurité commune et d'éviter des conflits ne se traduise finalement - par une consolidation du « statu quo » européen, même là où des raisons de justice ou de légitimes aspirations des peuples en exigent la révision ou, du moins, requièrent qu'on laisse ouverte la possibilité de futurs développements pacifiques ».

Ce discours de Mgr Casaroll résume bien la politique à l'Est menée inlassablement par le Vatican sous les deux dernisrs pontifes. M. Zbigniew Rapacki se demande ci-dessons si cette politique ne gagnerait pas à être plus intran-

#### UNE AUTRE MESURE DU TEMPS

ZBIGNIEW RAPACK! (\*) l'avènement était lointain : il est peut-être dans sa nature d'em-ployer une autre mesure du temps que celle des chancelleries occi-dentales. Mindszenty, Trochta et Silpyj. Les deux premiers sont morts en exil, le troisième dans son pays, victime des exactions policières subies le jour même de son décès. Le quatrième vit en exil. Sur neuf évêques récemment nommés en Hongrie après la démission forcée du cardinal Mindszenty, un seul passe pour ne pas être de strict obédience gouvernementale. Si l'Eglise de Hongrie a obtenu le droit de l'enseignement du catéchisme dans les églises aux enfants des écoles primaires, l'accord entérine la réduction draconienne du rôle de l'Eglise confinée dans l'exercice du culte, circonscrite à l'intérieur des bâtiments religieux et privée de son rôle éducateur. La normalisation des rapports entre l'Eglise et l'Etat

dentales.

Quant aux récents contacts entre le Saint-Siège et le gouvernement polonais, ils ont suscité des inquiétudes considérables en Pologne: on y a craint qu'une partie de ce que le régime n'a pas pu obtenir directement sur place ne lui soit concédée par Rome. Après le retern de Mer Pouri d'une ré-

lui soit concedee par Rome. Après le retour de Mgr Poggi d'une ré-cent mission, ces craintes parais-sent moins justifiées. Que conclure de tout cela ? Tout d'abord, que les résultats, tels que nous les connaissons, se ré-duisent à une portion congrue, duisent à une portion congrue, sans commune mesure avec les espoirs initiaux. Toutefois, la phase spectaculaire à la Klissinger paraît révolue, cette phase où les rapprochements frappent l'imagination des foules, pour jurer ensuite avec la minceur de leurs résultats pratiques. Gageons que le Saint-Siège n'a pas besoin, pour sa part, d'un docteur-miracle friand de visions mirifiques et générateur de déboires cuisants, ne serait-ce que parce qu'en matière de miracles, il est tenu à sa prudence séculaire qui lui interdit de céder à la facilité.

#### Une autre voie?

les disceses occidentatix de la Po-logne, ceux qui ont appartenu à l'Allemagne avant 1945, de même qu'il a engagé le processus de la normalisation à l'égard de la R.D.A. qui va être dotée d'une organisation ecclésiastique auto-nome. Le premier règlement, bien que trop tardif au goût des Po-lonais a pleiment, correspondu Existe-t-il une solution de rechange? Il nous semble que oui,
et que ce terme disponible d'alternative n'est pas le retour. à la
politique de Pie XII. Fort heureusement, la période de détente, qui
définit forcément la nature des
actuels rapports Est-Ouest, permet d'autres approches. L'U.R.S.S.
ne tient pas du tout à s'alièner
l'opinion publique des pays situés
hors de sa sphère propre, qu'il
s'agisse des pays capitalistes, dont
elle convoite les techniques et les
capitaux, ou des pays du tiersmonde où elle se présente en défenseur des libertés. Dès lors, por-ter sur la scène mondiale au sens large les abus et les persécutions commis par les gouvernements communistes en violation de leurs communisces en violation de leurs propres lois aurait plus d'impact sur la solidité des positions à pré-server que la propension actuelle au compromis Ce n'est pas l'effet du hasard si

l'épiscopat polonais a réussi à embarrasser les autorités polonaises, en appelant à la Déclaration universelle des droits de l'homme dès que le gouvernement de Varsovie l'ent ratifée.

sovie l'eut ratifée.

Les églises des pays communistes seraient puissamment aidées
par une action d'information à
une très grande échelle qui rendrait leurs problèmes familiers au
monde entier, car finalement,
rien ne sert autant l'arbitraire
que la conspiration du silence qui
se referme sur lui. Ensuite, l'action en faveur de l'émigration des
juifs soviétiques et ses résultats tion en faveur de l'émigration des juits soviétiques et ses résultats permettent d'imaginer ce que pourrait obtenir un lobby chré-tien (le problème intéresse tout aussi bien les protestants que les orthodoxes) qui se mettrait à l'ouvrage à New-York et à Wash-ington. La cause de la liberté re-ligieuse dans les pays de l'Est fe-rait un pas de géant si elle avait partie liée avec la fourniture des équipements. Et pourquoi ne pas équipements. Et pourquoi ne pas rechercher — dans l'esprit conci-liaire — une attitude commune liaire — une attitude commune des trois religions monothéistes, puisque le même problème inté-resse aussi les juifs restés sur place (tous ne vont pas quitter le territoire soviétique), ainsi que les musulmans soviétiques? Les besoins religieux de ces der-niers ne peuvent pas laisser indif-férents les pays islamiques dont le poids a singulièrement aux-

férents les pays islamiques dont le poids a singulièrement augmenté dans l'arène internationale; plus particulièrement, ils jouent, dans la phase actuelle de la politique soviétique, un rôle capital. Après tout, il est dans la nature des choses que ceux qui ont une cause à défendre, un point de vue à prévaloir, se rassemblent et, après avoir défini de concert les objectifs correspondants, passent à l'action. Ceci vaut pour des individus, pour des groupes, pour des pays. Pourquoi des religions différentes ne suivralent-elles pas la même voie? De surcroit, la formation d'un front cristallisant la communauté d'intérêt, même restreinte, entre d'intérêt, même restreinte, entre les musulmans (dont les Arabes) et les juifs n'agirait-elle forcé-ment pas en faveur de « Pacem in terris » ?

Les épiscopats intéressés, ou ce qui en reste, là où la situation frise la catastrophe, sont bien placés pour juger de leur situa-

tion et des remèdes qu'elle requiert. Par alleurs, leur étroite association aux initiatives dont leurs Eglises peuvent être l'objet paraît se situer dans le principe de la collégialité de Vatican II. Il nous semble que dans la gradation des désastres, la liquidation par les autorités de l'organisation de la vie religieuse n'occupe que l'avant-dernière place, alors qu'à l'étage le plus has se situerait l'acceptation d'une telle illégitimité, simultanée ou consécutive, par Rome, car alors la reprise de la vie religieuse d'une manière adaptée aux circonstances nouvelles en serait rendue plus difficile

La voix des individus ne doft pas être négligée pour autant. De même que les négociateurs occidentaux à la Conférence sur la sécurité européenne auraient bien feit de méditer les avertissements

sécurité européenne auraient blen fait de méditer les avertissements d'un Sakharov, de même — sur le plan encore davantage glis-sant des négociations sur l'orga-nisation de la vie religieuse dans l'empire soviétique et ses dépen-dances — ne doivent pas rester sans écho les mises en garde d'un Soljenitsyne, chrétien de haute voice s'il en est. Le sens de son message est clair, et il se situe aux antipodes de la philosophie tolstoienne : on ne favorise pas le bien quand on ne s'oppose pas au mal, mais on rapproche l'avè-nement universel de ce dernier. Enfin, les résultats obtenus par snim, les resultats obtenus par chaque partie dépendent aussi, et peut-être surtout, de la force respective de chacun des parte-naires. Le Saint-Siège, bastion et symbole des valeurs spiri-tuelles, doit-il partager le complexe diriériorité, avec lequel la fraction des opulents de l'humanité engage la difficile partie avec l'Est ? Les nantis craignent pour leurs privilèges et sont obnubilés par les menaces que fait peser le monde d'en face sur leur style de vie. Cette peur panique les mène à envisa-ger toutes les compromissions possibles. Là réside le principal élément de force du monde com-muniste, car cela lui permet de masquer ses faiblesses intrinsèques qui sont pourtant consi-dérables. Les richesses matérielles peuvent être source de fablesse quand la vie, devenue trop facile pour l'individu comme pour la pour l'individu comme pour la société, commence à manquer de sens. L'avenir du monde non communiste dépend, en dernière instance, des facteurs spirituels : les peuples et les individus ne s'en sortiront que si une solide armature morale, absente actuellement, leur permet de retrouver une vision claire et simple de l'existence humaine. Cela requiert pour les chrétiens le retour au pour les chrétiens le retour au Décalogue; cela suppose aussi que ces mêmes chrétiens dans la partie du monde hors de la domination soviétique, épousent, et pas seulement en paroles, le et pas seulement en paroles, le postulat de la justice sociale et de la justice mondiale. Certes, c'est un programme bien chargé, mais il semble pourtant que le salut de l'Ouest ne puisse être envisagé qu'à ce prix; la chrétienté à l'Est dépend aussi, du moins en partie, de la sauvegarde de l'Ouest. En revanche, on n'a besoin de finasseries diplomatiques ni à l'Est ni à l'Ouest : à l'Est, elles ne préservent pas ni à plus forte raison ne consolident pas la religion ; à l'Ouest, elles ne vont pas faire revenir au sein de l'Eglise ceux qui l'ont quittée ou qui sont en passe de s'en écarter.

(\*) Ancien universitaire polonais.

(\*) Ancien universitaire polonais.

● M. Robert Pontillon, membre du secrétariat national du parti socialiste, chargé des affaires in-ternationales, a déclaré : « Le parti socialiste (...) salue dans la conclusion de la troisième phase de la Contignace de signifit et conclusion de la troisième phase de la Conjérence de sécurité et de coopération européenne, au plus haut niveau, à Helsinki, au-jourd'hui, un événement particulièrement important et positif. Il souhaite que la recherche déjà esquissée à Genève puisse s'élargir à des domaines d'intérêt commun par tous les peules d'Eunun par tous les peuples d'Eu-rope, tels que ceux de l'énergie, de la santé, de l'environnement, de la culture et de la communication. >

● ERRATUM. — Dans nos édiions datées 3-4 août, une erreur de présentation nous a fait attribuer à l'A.F.P. le dernier paragraphe de l'information de la page 4, inti-tulée : « La Prayda et les Isyestia tulée : « La Prevda et les levestia publient intégralement l'acte final de la conjérence d'Helsinki. » A partir de la phrase : « La presse soviétique a. en revanche, été sélective dans la reproduction des discours, etc. », le texte était de la rédaction du Monde.

#### Etats-Unis

#### AVANT DE SE METTRE EN VACANCES Le Congrès s'est opposé au président sur la politique de l'énergie

De notre correspondant

dans les récriminations et les accusations réciproques. Le gouvernement a perdu au Capitole quelques batailles. Sur le plan de la
politique extérieure, l'échec de la
Maison Blanche à propos des
livraisons d'armes à la Turquie
a été suivi d'un recul au sujet
des batteries antiaériennes
« Hawks » commandées par le « Hawks » commandées par le roi Russein de Jordanie. On en

repariera à la rentrée parlemen-taire de septembre...
Sur le plan intérieur, le prési-dent Ford a subi également un revers au sujet du projet de loi autorisant les crédits de la santé publique Son vato a été rejeté publique. Son veto a été rejeté à une très large majorité alors a une très large majorité alors qu'à quatre reprises consécutives, M. Ford avait fait prévaloir ses vetos, ses adversaires au Congrès n'ayant pas réussi à réumir la majorité des deux tiers requise pour y passer outre. En fait, le veto, ses adversaires au Congrès le président (du moins quand il se trouve assez de démocrates du Sud pour se joindre au gros des réunpour se joindre au gros des républicains et empêcher la formation d'une majorité des deux tiers), mais le « gouvernement par veto », comme on l'appelle ici est-il en mesure de fonctionner indéfiniment? De son côté, le Congrès n'est pas en mesure d'imposer ses vues; faute de compromis c'est tout le système de gouvernement qui risque de pâtir de ce match sans arbitre.

C'est ainsi que les frictions permanentes entre le Congrès et la Maison Blanche ont bloqué jusqu'à nouvel ordre l'élaboration d'une politique cohérente de l'énergie. Pour la seconde fois en deux semaines, la Chambre a, le 30 juillet, repoussé par 228 voix contre 189 le plan de la Maison Blanche prévoyant la remise en liberté progressive des prix du

#### Nicaragua

 SEPT QUERILLEROS, dont une femme, ont été tues le 31 juillet au cours de deux affrontements avec des pa-trouilles militaires. — (A.F.P.)

Washington. — La session par-lementaire s'est achevée vendredi II s'agissait pourtant d'un plan dans les récriminations et les ac-de compromis, le président Ford

HENRI PIERRE.

ayant notamment accepté d'al-longer de vingt-quatre à trente-neuf mois la période de « décontrôle » au cours de laquelle le « vieux » pétrole (celui produit au-dessous ou au niveau de 1972, représentant 60 % de la production intérieure; monterait progressivement de 5,25 dollars par baril à 13 dollars par baril, prix auquel est vendu le « nouveau » pétrole (celui provenant des puits en activité depuis 1972, soit 40 % de la production nationale) et non soumis au contrôle.

La Chambre n'a pas seulement décidé de maintenir à 5,25 dollars au-dessous ou au niveau de 1972 décidé de maintenir à 5,25 dollars

decide de maintenir a 5,25 donars le prix du « vieux » pétrole ; elle a réduit à 7,50 dollars par baril le prix du « nouveau » pétrole et rejeté le plan de la Maison Blanche dans son ensemble.

# LA CHUTE DES CHEVEUX

est-elle un phénomène irréversible?

L'environnement dans lequel vous vivez affects votre cheve-lure. La pollution de l'atmosphè-re encasse vos chevent: pous-sières et impuretés se combinant aux matières secrétées par votre cu i r chevelu pour empêcher celul-ci de respirer. Pellicules, demangeaisons sont les premiers symptômes de la chute des che-veux que vous us tardez pas à constater. constater. Ce processus n'est plus irré-versible. Dans blen des cas, un

traitement iocal approprié favo-risera la croissance naturelle de vos cheveux. Ne vous flez pas à des métho-Ne vous flez pas à des métho-des de rencontre, adressez-vous à un spécialiste qui constatera l'état de voire chevelure et vous dira ce qu'il peut faire — pour que vous retrouviez une cheve-lure saine. Il peut vous consci-ler, après examen, les produits dont l'application s'adaptera à votre état capillaire.

L'Institut Capillaire EUEOCAP met ce spécialiste à votre dispo-sition, ainsi que les installations pour l'application du traitement nécessaire. Si vous habitez en banlieue ou en province, il pré-parers un traitement à domicile à votre intention.

Scrivez ou téléphonez pour un rendez-vous. L'Institut Capillaire EUROCAP est ouvert sans inter-ruption de 11 h. à 20 h., et le samedi, de 16 h. à 17 h.

#### INSTITUT CAPILLAIRE EUROCAP

Produits exclusifs EUROCAP pour l'hygiène capitisire 75001 PARIS - 4, rue de Castigliene - Téléphone : 260-38-84 BORDEAUX - CLERMONT-FERRAND - DIJON - LILLE - MARSEILLE - METZ - MULHOUSE NANTES - NANCY - NICE - REIMS - RENNES - ROUEN - TOULOUSE

# Le président Costa Gomes tente de sauver LES ÉCUEILS DE LA RÉVOLUTION l'unité des forces armées

(Suite de la première page.) (Suite de la première page.)

Fallait-il donc une telle proximité pour rendre plus sensibles aux officiers réunis les « conditions objectives » de leur révolution ?

Le président Costa Gomes, qui travailla lui-même à l'état-major de l'Organisation atlantique, aura peut-être moniré du dolgt ce toit blanc qui abrite encore des « amis attentijs et inquiets ». De retour d'Helsinki, il n'a pas attendu pour répéter bien haut ce que les uns et les autres s'étalent empressés de lui dire dans la capipressés de lui dire dans la capi-tale finlandaise. « Tout le monde tale limandaise, e Tout le monde nous régarde, déclare-t-il en subs-tance. A l'Ouest, on nous aidern si nous suivons la voie d'un socia-lisme pluraliste. A l'Est, on nous conseille gentiment de fixer le rythme de notre révolution, de consolider les révolution, de consolider les résultats déjà obtenus avant de lui donner de elans. v Les avert ments et les conseils d'Helsinki sont autant d'atouts dans le jeu du président de la République. Il s'alarme d'une révolution qui va

#### Une tuite en avant

trop vite et réciame une « pause » pour que le peuple suive.

Il veut « une révolution paci-fique, harmonieuse et tranquille, un socialisme pluraliste, respec-tueuz des droits du citoyen ». Renforce par la pression inter-nationale, le général Costa Gomes invite les Portugais à oublier leurs querelles et propose de nouveau « un pacie d'entente et d'action ». Ce n'est pas ce que lui accession. Ce n'est pas ce que lui apportera l'après-midi, au palais de Belem, le premier ministre. La liste enfin complète du gouvernement que le complete du gouvernement que le général Vasco Conçalves soumet à ses deux pairs du directoire donne une fâcheuse impression de vide. Malgré de nombreuses tenvide. Malgré de nombreises ten-tatives, il n'a pu « pêcher » quel-ques dissidents au sein du parti socialiste ou parmi les centristes du P.P.D. Les deux formations majoritaires du pays sont laissées sur la touche. Pire, les « figures connues », souvent is sue s du Mouvement de la gauche socia-liste (M.E.S.) se sont tour à tour réquesées en dénoncant l'absence liste (M.E.S.) se sont tour à tour récusées en dénonçant l'absence de projet politique clairement défini. Et pour finir, on a écarté le leader de l'a opposition militaire », le major Melo Antunes, ministre des affaires étrangères dans le précédent cabinet.

On est à mille lieues du gouvernement d'union nationale tant recherché. Il ne reste que des

recherché. Il ne reste que des officiers et qu second plan du parti communiste ou du Mouvement démocratique portugais. Ce n'est pas la person-nalité « indépendante » du professeur Teixeira Ribeiro, l'homme tranquille de Coimbra, qui suffi-rait à élargir un éventail des plus

ratt à élargir un eventail des plus réduits. Le projet, c'est évident, manque de « crédibilité ». En proposant un gouvernement aussi minoritaire dans le pays, le premier ministre ne révèle-t-il pas l'isolement où il se trouve? Son l'isolement où il se trouve? Son projet politique rencontre aussi bien des obstacles. Ce front d'unité populaire vaste regroupement allant des franges de l'Uniom démocratique populaire (maoiste) aux franges du P.C. rappelle l'idée de « M.F.A. en civil » lancée auparavant par l'amiral Rosa Coutinho et accuse la fronde des socialistes et des centristes qui y voient l'embryon d'un futur « parti unique ». Pour le chef de l'Etat, tout cela

Pour le chef de l'Etat, tout cela ressemble à une fuite en avant aux risques incalculables. C'est la cassure irrémédiable du M.F.A. Au-delà, l'unité de l'armée ellemême est mise en péril. Aussi « radical » qu'on le présente, le général Otelo de Carvalho a éga-lement vu le danger : il ne tient pas à « s'embarquer dans cette

#### A Coimbre

#### LES CATHOLIQUES MANIFESTENT AVEC LEUR ÉVÊQUE

Lisbonne (A.F.P., Reuter). — Pour le quatrième dimanche de

Pour le quatrième dimanche de suite, le 3 août à Colmbre, de trois à cinq mille catholiques ont manifesté leur soutier à l'épiscopat. L'évêque du diocèse, Mgr Joao Saraiva, a dénoncé la « presse nationalisée qui veut séparer les chrétiens de leurs évêques ». Il faut, a poursuivi le prélat, que le peuple agisse dans les syndicats, les commissions de quartier, les entreprises, les écoles pour ne pas laisser le champ libre aux communistes. champ libre aux communistes. Mgr Baraiva a lu un télé-gramme adressé au président Costa Gomes, qui demande « une information libre et objective, un enseignement libre et accessible à tous, une Rradio-Renais-sance libre et chrétienne respecsante dore et caretaine respec-tant la pluralité d'optnions ». « Nous offrons notre collabora-tion dévouée à la révolution portugaise », a ajouté Mgr Sa-

D'suire part, quarante-huit militants communistes ont été arrêtés samedi soir par les forces armées et la police de la ville de Famalicao, dans le nord du pays. Pour défendre les locaux du P.C. contre des manifestants, ils avaient tiré sur la foule, blessant trois personnes dont deux griève-

galère » et manifeste ses réti-cences devant l'invite qui lui est cences devant l'invite qui lui est faite de devenir vice-premier mi-nistre. Le chef du Copcon veut sauvegarder son autonomie, présauvegarder son autonomie, pré-server la marge de manœuvre que lui confère la force dont il dis-pose. Et il sait que déjà la crise prolongée que traverse le pays a atteint l'armée, qu'elle touche ses propres unités. Pour lui c'est un signal d'elerme

propres unités. Pour lui c'est un signal d'alarme.

Les remous dans les casernes, l'agitation désordonnée d'ume armée qui commence à vaciller, ont sans nul doute plus préoccupé les triumvirs que la mise en place d'un nouveau gouvernement. Les incidents survenus au régiment de commandes d'Amadora ne sont que la partie visible d'un mouvement de fond qui ébranle l'armée portugaise. Au nord, des officiers renaclent : le général Corvacho, chef d'état-major de cette région, est venu de Porto pour en faire rapport à Lisbonne. L'armée de l'air, c'est bien connu, suit avec rapport à Lisbonne. L'armée de l'air, c'est bien connu, suit avec une lenteur calculée un processus qui ne l'intéresse guère. Nombre d'officiers ont retenu les mots du général Spinola, qui dit « garder toute sa confiance à la plupart des militaires de carrière ».

On assiste aujourd'hui à un début de polarisation au sein des forces armées. Il suffisait, pour s'en convainare, de lire, samedi dans l'Expresso et le Jornal Novo, les déclarations respectives du co-

les déclarations respectives du co-lonel Jaime Neves, commandant limogé des commandos d'Amadora et du major Ramiro Correla, chef du cinquième bureau. Quand l'un regrette « l'autorité, la discipline, le respect, choses qui n'existent plus », l'autre annonce que les cours de l'Institut de sociologie militaire seront assurés par des enseignants a de formation politi-que correcte », c'est-à-dire marxiste », et qu'on y apprendra, en-tre autres, « l'anthropologie struc-turelle et le matérialisme dialecti-

que ». Voilà, assurément, un langage qui ne dira rien aux « durs », aux « baroudeurs » d'Amadora, qui evoquent toujours avec fierté leurs « liens avec l'Afrique ». Le contre-attaque du colonel Neves, après son épuration, est particulière-ment violente. Il estime être victime d'une machination montée a par certains partis de gauche

qui veulent détruire son unité de commandos a. Personne n'est desicommandos a Personne n'est designé, mais tout le monde a compris. Il vise le parti communiste.
Selon lui, deux ou trois officiers
ont mené l'opération et entraîné
une minorité de soldats. Sans
souci du règlement militaire, Il
parle ouvertement et affirme qu'il
aurait pu aisément organiser « un
contre-coup », mais ne l'a pas fait
« car il v aurait eu des coups de

contre-coup », mais ne l'a pas fait « car il y aurait eu des coups de jeu et la troupe aurait aussitôt abandonné l'Angola ».

Sûr de lui, malgré les accusations dont il est, depuis longtemps, l'objet — on lui attribue la responsabilité de certains massacres au Mozambique et on l'a dit mêlé au coup du 11 mars, — le jeune colonel profite de l'occasion pour « vider son sac » et dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. « vider son sac » et dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas.

La liaison du peuple et du M.F.A. ? Il ne s'y oppose pas... A condition qu'elle se limite à des » fins sociales ». L'avenir du pays ? « Il y a deux lignes : celle, modérée, du président de la République, et une autre que nous exchons. Là sera le point fondamental de scission. » La révolution ? « Oui, mais dans la discipline. »

pline. » Lundi matin, le colonel se re-Landi matin, le colonel se retrouve devant ses hommes à Amadora. En présence du général Otello de Carvalho, c'est l'assemblée générale des grandes explications. Un moment important, décisif peut-être, qui passe les murs du cantonnement. Ce metin, un éditorialiste inquiet de l'humeur nationale » faisait d'Amadora le « miroir de la situation politique ». L'enjeu, il est vial, est de taille : si l'officier est définitivement banni, les remous risquent d'être violents dans certaines unités. S'il est réintégré, les régiments les plus « radicaux » n'oublieront pas la leçon. Dans les n'oublieront pas la leçon. Dans les deux cas, un pas de plus n'aura-t-il pas été franchi dans l'escalade ? Deux blocs se dessi-nent, dans l'armée comme dans la rue. « La révolution va peut-être reculer pour un temps, nous di-sait hier un militant communiste sait hier un militant communiste. mais désormais, elle est allée trop loin. Un jour, il jaudra bien un vainqueur et un vaincu. »

DOMINIQUE POUCHIN et JOSÉ REBELO.

#### RÉUNIS A STOCKHOLM

#### Les dirigeants socialistes ouest-europeens créent un comité de soutien « pour le socialisme démocratique au Portugal »

De notre correspondant

socialistes européeus, quée à Stockholm par M. Palme, premier ministre suédois, a décidé de créer un « comité d'amitié et de soutien pour le socialisme démocratique a u Portugal ». L'un de ses membres, M. Anker Joargensen, premier ministre dancis, a annoncé qu'il comptait se rendre à Lisbonne, sans doute à la mi-août, pour étudier la situation, Certains pays scandinaves envisageraient déjà d'apporter directement une aide à ce pays.

Stockholm. — Les principaux dirigeants des parts socialistes et dirigeants des partis socialistes et sociaux-démocrates de onze pays d'Europe occidentale (MM Wilson, Callaghan (Grande-Bretzgne), Brandt, Schmidt (R.F.A.), Kreisky (Autriche), Den Uyl (Paysbas), Soares (Portugal), Mitterrand (France), Craixi (Italie), Bratteli (Norvège), Joergensen et Sorsa (Pinlande), ainsi que le premier ministre israélien, M. Itzhak Rabin, se sont réunis au château de Haga, à côté de Stockholm, avec M. Olof Palme, pour examiner diverses questions : la situation économique, la lutte contre le chômage, le Portugal, et la conférence européenne de sécula conference européenne de sécu-rité. La situation politique inté-rieure au Portugal a cependant dominé les conversations. En ce qui concerne la crise économique internationale, ils ont brièvement étudié les modalités d'une relance et d'une résurtion du chémage

et d'une réduction du chômage. Plusieurs dirigeants présents à Stockholm avaient rencontré, jeudi ou vendredi derniers, à Helsinki, le président portugais Costa Gomes. Cette fois, ils ont pil entendre le point de vue de M. Maro Soares. La conférence de Stocrkholm a décidé de créer un comité d'amitié et de soutien pour le socialisme démocratique au Portugal ». Un groupe restreint, composé de M.M. Wilson, Brandt et Mitterrand, et présidé par M. Palme, a été désigné pour en définir prochaînement l'organisation et les grandes lignes de travail. L'objectif est en premier lieu de mobiliser l'opinion en Europe en faveur des libertés politiques, syndicales et de la presse au Portugal.

Pour les sociaux-démocrates Plusieurs dirigeants présents à

Pour les sociaux-démocrates européens, le parti socialiste de M. Soares est la meilleure garantie

La conférence des partis gal, et ils sont prêts à lui apporter toute leur aide morale.

Pour sa part, M. Mario Soares a été extrêmement prudent dans ses propos. Il a toujours évité de critiquer à Stockholm le nouveau tramitié et de soutien pour le triumvirat et, à plusieurs occa-sions, il a déclaré qu'il était optimiste.

Si les sociaux-démocrates européens ont tous approuvé la constitution du comité d'aide, des divergences sont apparues au su-jet de l'aide économique au Portugal. Après une entrevue « franche » avec le président Costa Gomes à Helstnski, M. Wilcosta Gomes à Heisman, M. Wilson, premier ministre britannique, n'a pas caché qu'il était personnellement profondément pessimiste et, s'en tenant à la position de la C.E.E., a dit qu'il n'était pas question d'accorder une aide économique à Lisbonne appe proces des conditions politices. une aide économique à Lisbonne sans poser des conditions politiques. Les sociaux-démocrates allemands partagent, semble-t-il, cet avis. De leur côté, MM. Mitterrand et Palme estiment que l'Europe doit faire preuve de solidarité et que l'aide doit être inconditionnelle.

Au cours de la conférence de presse qui a suivi la réunion, M. Soarès a dit avoir « plaidé pour une aide économique sans condi-tion politique», ajoutant qu'il avait « été entendu ».

Le chef du gouvernement israé-lien, M. Rabin, était surtout venu à Stockholm pour obtenir le sou-tien de ses collègues européens aux Nations unies. Sur ce point, la conférence a rappelé les prin-cipes universels de l'O.N.U. et aouligné qu'une « suspension » d'Israël serait contraire à l'esprit et à la charte de l'Organisation

internationale.

Une telle mesure ne pourrait que retarder la paix au Proche-Orient et compromettrait grave-ment les travaux futurs de l'ONU. Evoquant l'activité diplorono. Evoquant l'activité diplo-matique en vue d'un accord inté-rimaire de dégagement entre Is-raël et l'Egypte, M. Rabin a dé-claré qu'il ne voyalt pas le besoin de rencontrer M. Henry Kissin-ger dans les semaines qui vien-nent : « Les canaux diplomatiques ordinaires sont suffisants actuel-lement. lement, a

Peu avant son départ de Stock-holm, dimanche, le premier mi-nistre israélien a eu un entre-tien d'une heure et demie à l'aéroport avec le secrétaire gé-néral des Nations unles à l'initiative de ce dernier.

ALAIN DEBOYE,

La révolution portugaise n'a pas échappe à cette première loi. Il ne faut pas oublier qui l'a déclenchée et ce qui constitue sa principale originalité, du moirs par rapport aux revolutions européennes : des militaires, et non pas, comme on le croirait par-fols à lire certains journaux, M. Cunhal ou le gouvernement soviétique. Ce sont toujours ces militaires, et non M. Cunhal ou le gouvernement soviétique - dent l'armée, à la différence de ce qui s'était passé après la guerre en Europe de l'Est, est hors d'état d'appuyer les communistes locaux, - qui entendent conser-

ver la responsabilité du déroulement des opérations. Ce n'est pas par hasard que le triumvirat mis en place par le M.F.A. pour tenter d'arbitrer ses désaccords intérieurs est composé de trois

#### Une lecture bouleversante

A première vue, il peut paraître surprenant que ces hommes, qui ont gagné leurs galons, sinon leurs étoiles sur le champ de hataille des guerres coloniales et les ont reçus d'un pouvoir des plus réactionnaires, se réclament tous, aujourd'hui. d'une forme ou d'une autre de socialisme. Mais il n'y a rien là, au fond, que de très explicable. Il arrivait à Salazar de montrer à ses visiteurs une lettre que Maurras lui avait adressée de 53 prison de Clairvaux, et qu'il conservait dans son portefeuille: « Tenez bon ». Ini disait simplement l'auteur du Chemin du paradis. Ce qu'a voulu le « Doutor » de Colmbre dans son orgueil amer de technocrate solitaire, contraint par la lombalgie à l'immobilité, c'est faire du Portugal l'exception à ce qu'il considérait comme la décadence générale du monde : la démocratie, le socialisme, le syndicalisme, la transformation des mœurs, l'abandon de la mission coloniale. On a vu à quoi son obstination a mene: à une guerre qui absorbait la moitié des revenus du pays et imposait aux jeunes Portugais quatre ans de service autre-mer, aux brutalités de la PIDE la police politique, aux pires inégalités à un taux d'analphabétisme

qui servaient en Angola ou au Mozambique devaient découvrir l'écart entre la réalité et la prédication de l'Estado Novo. Comment n'auraient-ils pas été impressionnés par la lecture des pages bouleversantes dans lesquelles Marx, Lénine et Mao excellent à donner le sentiment qu'ils ont découvert les lois de l'histoire et, en tout cas, mis à nu les menacages derrière les-quels impérialismes cherche à dissimular des noirs desseins ? C'est atteurs que l'on fait le blian critique du marxisme applique. et que l'on constate que l'exploitation de l'homme par l'homme ne disparait pas automatiquement. helas ! avec la suppression de la propriété privée des moyens de production et d'échange. Pour eux, lis avaient trouvé leur chemin de Damas Marxistes ou chrétiennes, les rocations tardites sont toujours les plus ardentes. pleins d'ardeur et de bonne volonté, ils entendaient, bien

Armès de certitudes simples, entendu, réussir là où tant d'autres avant eux avaient échoué. Es aliaient réaliser le socialisme parce qu'ils ne doutaient pas que l'exploitation capitaliste était à l'origine du retard culture, et économique de leur pays. Mais Es allaient le réaliser dans la liberté, puisque, aussi bien, ils ne doutaient pas que le peuple. dans sa sagesse et son bon sens. reconnaitrait où étalent ses vrais en était chez eux qui. П

communistes militants, nourrissaient moins d'optimisme sur la nature humaine et professaient que la révolution exige beaucoup de contrainte. Es n'étaient pas la majorité, car s'ils l'avaient été, ils n'auraient pas laissé se dérouler, pour l'anniversaire de la chute de la dictature des élections, dont chacun savait qu'elles illustreraient de manière éclatante les limites de l'adhésion populaire au P.C. On avait certes à l'avance inséré dans un cadre étroit les pouvoirs constituants donnés à l'assemblée, et jusqu'à présent celle-ci n'a guère paru tentée de reprendre la tradition des états généraux de 1789. Il n'empêche que le scrutin du 25 avril n'a donné aux socialistes, aux sociaux-democrates et aux centristes une arme dont ils ont montre depuis qu'ils étalent déterminés à se servir.

C'est que les militaires n'avaient pas été particulièrement préparés



### tragique que les États-Unis ne puissent pas agir.

New-York (A.F.P.). — Le pré-sident Gérald Ford estime « extrêmement tragique) que les Etats-Unis ne soient pas en mesure d'agir au Portugal pour contrebalancer l'influence com-

Dans une interview publiée dans la dernière livraison de l'hebdo-madaire U.S. Neus and World Remadaire U.S. Neus and world Re-port, le président Ford dit no-tamment : « Nous regretions que le Portugal soit actuellement en ébulition. Je pense qu'il est main-tenant de notorieté publique que l'Union soviétique y apporte dis-crétement son aide aux éléments

> D'autre part, ajoute le président, nous savons que des pays d'Europe occidentale aident leurs amis sociaux-démocrates au Portugal... Je pense qu'il est extrêmement tragique qu'en raison de l'enquête sur la C.J.A. et de toutes les limitations qui nous sont im-posées dans le domaine des opé-rations secrètes nous ne soyons pas en mesure d'agir aux côtés des autres pays occidentaux.

> Je ne veux pas dire que notre participation résoudrait automatiquement le problème, conclut le président Pord.

LE PRÉSIDENT FORD : Il est | M. WILSON : L'attitude des Soviétiques sera le premier test de l'« esprit d'Helsinki».

(De notre correspondant.). Londres. - Pour M. Wilson, l'attitude des Soviétiques envers le Portugal sera le premier test de - l'esprit de Helsinki -. Au cours d'une interview radiophonique, dimanche 3 soût, à la B.B.C., le premier ministre britannique a confirmé que, dans la capitale finlandaise. Il

a adressé « quelques mots assez durs » au président portugais. Selon M. Wilson, le chanceller allemand et le premier ministre néerlandals auralent exprimé leur opinion sur ce sujet avec tout autant de franchise. « Nous avons, dit-li, indiqué clairement à l'Union soviétique que tout ce qu'elle pourrait faire pour apaiser la situation au Portugal serait conforme à l'esprit d'Heisinki. Ce premier test pour savoir și Helsinki et la détențe signifient vraiment quelque chose. »

Le premier ministre croft cecendan, qu'après cette grande rencondront peut-être un peu plus compte de l'opinion occidentale qu'ils ne l'avaient fait à l'époque de leur Intervention en Hongrie et en Tché-

cession mondiale, accedalt brusquement à la liberté : c'est-à-dire entre autres à la liberté de vivre un peu moins mal

Il est probable qu'un homme comme le général Spinola, qui se rappelait l'histoire de la libération de la Prance, a pense que faire venir les communistes dans le gouvernement était le meilleur moyen de contenir la vague de revendications sociales et done d'éviter de tomber dans le cycle infernal des hausses de salaires et de prix. Mais outre que c'est trop demander à des communistes que de les appeler à protèger un système social dont la destruction est leur raison d'être, le Portugal comme l'Espagne et l'Italie connait une vieille tradition anarchiste. Les gauchistes y sont en nombre et ils ont été prompts à dénoncer, tout comme leure camarades chiliens, toutes les velléités de « collaboration de classes o. Appliquant à la lettre les descriptions de Lénine dans la Maladie infantile du communisme, ils ont donné dans la e phrase révolutionnaire », autrement dit dans la phraséologie la plus radicale : à la campagne et dans les usines, ils ont poussé aux expropriations. Et il n'est pas dit que dans l'affaire de Republica Ils n'aient pas été l'aile marchante

Très vite, il est apparu que le nouveau pouvoir n'arrivait pas à cominer la crise économique. La productivité diminuait en même temps que progressalent à marches forcées le chômage et l'inflation. Les destitutions de directeurs d'usines, les réquisitions de villas ou d'appartements, les nationalisations n'encouragent pas précisément les investissements ni le tourisme. Les capitaux fuient, et aussi les « cerveaux ». Le rapatriement des devises envoyées par les travailleurs à l'étranger semble bien, malgré tous les démentis, avoir beaucoup diminué. Sans être aussi grave que la situation économique que connaissait le Chili à la veille de la chute du régime Allende, celle du Portugal est devenue très préoccupante. Et les stocks d'or et de devises accumulés par la dictature ne sont pas inépuisables.

#### Le peuple ne suit plus Le président Costa Gomes l'a

reconnu devant l'assemblée générale du mouvement des forces armées, le peuple « ne suit plus ». Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. L'évasion de quelque quatre-vingts agents de la police de l'ancien régime, les vastes manifestations rassemblées à l'initiative du parti socialiste et que le P.C. a été impuissant à empêcher, la mise à sac de quelque vingt permanences communistes, le refus de l'armée, dans plusieurs cas, de répondre aux appels de la police qui voulait les protéger, une agitation qui se manifeste de haut en bas de l'armée et jusque dans les rangs du Copcon, ce a fer de lance » de la révolution, tous ces signes témoignent de l'existence d'une vaste réaction contre un mouvement qui, un an plus tôt, avait suscité un enthousiasme quasi unanime L'immense majorité de la population a sans doute pris goût à la liberté retrouvée, mais elle regimbe au désordre continuel, aux tracasseries, à l'incohérence d'une autorité qui en est encore à se chercher.

Face à ce phénomène de rejet. le Mouvement des forces armées. loin de manifester la détermination implacable que lui prêtaient volontiers ceux qui ne veulent voir en lui qu'un simple instrument du P.C., se divise, hésite, tergiverse. Il est de bon ton aujourd'hul de dénoncer la théorie de la minorité agissante. Mais sans minorité agissante, y auraitil en la révolution et la résistance françaises ? Le pouvoir de Caetano aurait-il été renversé ? Au-jourd'hui en tout cas, la minorité dite « agissante » ne paraît guère mériter ce qualificatif. Il lui faut pourtant, et d'urgence, retrouver le contact qu'elle est en passe de perdre avec ce peuple, dont elle veut faire le bonheur.

Toutes les révolutions ont connu de telles crises de confiance. Mais le moins qu'on puisse dire est que, pour tenter d'en venir à bout, elles n'ont pas toujours employé la meilleure méthode. La Terreur a conduit à Thermidor et Thermidor à Brumaire, en attendant, bien plus tard, la Terreur blanche.

Puissent les hommes qui portent aujourd'hui la responsabilité du destin du Portugal méditer assez les leçons de l'histoire pour lui épargner, fût-ce sous forme de caricature, de tomber dans l'un ou l'autre de ces éternels écueils des révolutions!

ANDRÉ FONTAINE



de la situation

militants de l'organisation basque

ETA en juillet. Un policier avait déjà été tué par des inconnus se réclamant du FRAP (Front révo-lutionnaire antifasciste patrio-

tique). La semaine dernière, trois prê-

tres et un religieux de Madrid ont été internés à la prison de Carabanchel pour non patement d'amendes administratives.

d'amendes administratives.

Deux autres prêtres et un dominicain ont été emprisonnés pour
non paiement d'une amende.

Celle-ci leur avait été infligée en
novembre 1973 après qu'ils aient
occupé le séminaire de Madrid
avec une centaine d'autres personnes pour manifester leur soutien à six unêtres chestrant une

tien à six prêtres observant une grève de la faim à la prison concordataire de Zamora.

Enfin, le journal catalan Mundo Diario annonce l'emprisonnement

à Barcelone de trois mission-naires de l'Institut séculier, à la suite d'une perquisition au domi-cile des trois femmes. Parmi elles

figurent les secrétaires de l'Insti-tut catholique des études sociales et du centre de pastorale litur-

● La capitainerie générale de Barcelone s'est désabonnée de quatre journaux catalans : Tele

cession mondiale. Accedant by quement à la liberté : Cesta de moitre autres à la liberté de moitre mai to Pestado Novo. per la lecture des résortes dans les-Lênine et Mao cepes le sentiment mivert les lots de m tout cas, mis à niges derrière lesismes charche à disrirs desseios-? C'est l'on fait le bilan narskue spelinić, nstate que l'exploimme par Thomme is automatiquement. suppression de la tes des moyens de t dechange Four ot trouvé leur chenas., Marxistes ou s vications tardives les pins ardentes. certifies simples. leur et de bonne issir là où tant of the aveient wisme, ils ont donne de all sur avelue le c phrase révolution and ree qu'ils ne dou-· l'exploitation capi-. Forigine du retard conomique de leur expropriations. Et alle le leur expropriations et alle leur expropriation et alle leur expropriation et alle leur expropriation et alle leur expropriati

nt pas que le peuple,

S, BUL BOCIEUX-GÉRICO-

centricles und arms

elius desele situada

callerement perpares

mints & se service.

maient pas ête l'alle mante Très vite, d'est apporting ne et son han sent. où staient ses vrais dt chez eux qu', militants, nourris-d'optimizme sur la the et projection! . L's n'étalent pes la stie favatent été, ils is labet se détouler. centre de la chute de des élections, dont it grebes limbreanière éclatante les dhesion populaite an If certer 4 . aracce un cadre etrait les etituants dones a et jungo à present nere paru tentes co tradition des états 1789. Il nempeche dictature ne sent pur truck du 25 april n'a donné

s militaires n'assient armees, le paup : de l'ancien com man feetal on finitiative du du Capean, 29 ele regarde au anima muni, aum tellieren ..... Mines & and

Face 2 or philips in the h le Mourament a THE REPLECION OF THE Tolonuera material de District cesorii d'Heksinia. The de la minimum and a second SARS MUNICIPAL AND AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE Poor M. Wilson, Fatteliques enters to Porp premier: met de ting samue. marina et e HATEFULL & AN COURT dite i a Tate ..... marinar et aoar a la M. G., le pre-Settannesia e confirma in optilist (\*\*\*\* ina introduce. L TELLA STORM PROPER Separa Separation 701 Tarrier 18 18 18 18 estant portugat. Tours de tours

To the state of th

in problem artists Mais to mine lend. es que p milet meet sich Carlinance & Coron employe is \*: No. 12 Oct. spoint in shut or serial conforms STATE OF THE PARTY Mr. Co- promise that Terreur bander element of the difference иму сиварыя с<sup>56</sup>69. • SENSON COMP. CHIN Grande THICEST

че соловропава J.

---

ما موسود المستعدد المستود الم test and other pri France (Research of the Control of t het voors Care of No les Russes T-CE COMPANY AND COM acommission of a ne andre fontaine des for alle to m Hangan of an Total

Il est probable qu'un home comme le général Spinola que mappelait l'histoire de la lillé. tion de la Prance, a pense per faire venir les communistes de le gouvernement était le melle moyen de contenir la vague revendications sociales et de d'éviter de tomber dans le de infernal des hausses de alle et de prix Mais outre que te trop demander à des communa que de les appeier à protest ; système social dont la destrucest leur raison d'etre, le par gal comme l'Espante et l'As connait une vieille tradition anarchiste. Les gauchistes ; ? en nombre et ils ont été pron a dénoncer, tout comme & camarades chiliens, tontes velleités de « col·coorato, classes a. Appliquant a la le les descriptions de Lanure la Maladie infantile du me ment dit, dans la phraseologe plus radicale : a la campag dans les usines, de ont pouse 's puisque, annai bien.

> montean bonact plantage as dominer la crise somezage productivite diminual - 3 temps que progression de ches forces le chimage e flation. Les destaurate au terrs d'usines les requires Willas on d'apparent nationalizations delivery pas processment as mements al le tourame la arfalent, et aust. ... Le rapatmement and ter envoyees par Petranger somme in a tous les déments de l'est diminuté Sans des La La connaissait le Chiline la chute de la chute du resimi à rass

Le peuple ne mi mi Le president Cut. 30.

recommu devant law tien rafe du mouvement in it quatre-vingue approve as a que le P.C. i il manie emplehen in man and a conrises, le refui pinciente ano. proteger, and alleger manufecto de must di li de Copon. is revolution to a most Simplement of the second Table Tables of the State 

> l'époque d'après-guerre ». Après un bref repos dans sa résidence, ancien palais royal sur la colline de Dedinje, le chef de l'administration américaine a eu, au siège du gouvernement fédé-

Au cours du diner de gala qu'il offrait, le maréchal Tito n'a pratiquement abordé qu'un seul problème concret de la situation internationale, celui du Proche-Orlent, qui représente actuellement l'une des principales pommes de discorde entre Belgrade et Washington. Comme à l'accountmée il a plaidé la cause l'accoutumée, il a plaidé la cause des pays arabes. À son avis, les efforts tendant à trouver un règlement juste et durable des conflits se sont avérès « traujrer son indépendance, qui doit reposer sur une collaboration amicale avec les pays arabes, il doit évacuer « le plus tôt pos-sible » les territoires occupes et reconnaître le droit du peuple palestinien à son propre Etat.

AU PORTUGAL

Ponta-Delgada. — La révolution

Dans le feu de l'action de la trois mille citoyens, d'ordinaire paisibles, ont occupé un moment la station de radio locale et bloque

la piste d'atterrissage de l'aéro-drome. C'est ce jour-là que l'on a crié pour la première fois « Indépendance ! ». Le mot a fait

les commenter.

#### Les maladresses de Lisbonne favorisent les tendances séparatistes des Açores

De notre envoyé spécial

du 25 svril n'a pas franchi les 1500 kilomètres d'ocèan qui sépa-rent Lisbonne des Açores, Ponta-Delgada, la plus grosse ville de l'archipel, capitale de l'île de Sao-Front de libération des Açores. Dès la sortée de la ville, comme si la bonne éducation de ses militants les avaient empêché de souiller le centre ville ou le front de mer, le sigle FLA est peint sur tous les panneaux routiers. Des mains anonymes ont également abandonné à diverses reprises des tracts dans des enl'archipel, capitale de l'île de Sao-Miguel, a des silences de monas-tère, et les cargos se succèdent dans le port au rythme lent d'un comptoir de bout du monde. Les murs des immeubles à colonnades sont vierges d'inscriptions, le journal local donne brièvement les nouvelles du continent sans les commenter. également abandonné à diverses reprises des tracts dans des endroits fréquentés, mais ce sont là à peu près les seules actions qu'ait menées le Front. Si le FLA a révété la population à ellemême, il semble, en tout cas, à Ponta-Delgada, être davantage un mouvement « d'élite » que de masse. En l'absence d'un conflit ouvert, qui néressiterait conflit ouvert, qui nécessiterait un enrôlement massif, il reste

les commenter.

La faucille et le marteau du parti communiste n'apparaissent nulle part, et on chercherait en vain à se procurer un des journaux d'extrême gauche qui se vendent à la criée sur les trottoirs de Lisbonne. Les quelques initiatives prises par le gouvernement central ont, par contre, provoqué une réaction de rejet, qui a transformé en quelques mois un particularisme déjà ancien en une volonté d'autonomie, sinon de séparatisme.

« L'indépendance, je n'avais même jamais pensé à ce mot avant de me retrouver en prison », nous a dit une des personnes arrêtées le 7 juin dernier et détenues durant quelques jours après que les agriculteurs eurent, au cours d'une manifestation violente oblieé le gouverneur civil à un enrôlement massif, il reste encore peu structuré.

La force de la rhetorique indépendantiste est d'associer l'anticommunisme et la fierte insulaire. Dans un monde clos, où le pouvoir de l'Eglise est sans faille, le communisme garde encore une forte odeur de soufre. Il a obtenu à peine 2 % des voix dans les trois districts de l'archipel aux élections à l'Assemblée constituante. Mais cette peur ne suffirait pas à provoquer une réaction brutale de la part d'une population éduquée depuis touaprès que les agriculteurs eurent, au cours d'une manifestation violente, obligé le gouverneur civil à 
démissionner. Les paysans protestaient contre la fixation autoritaire du prix du lait par 
l'administration de Lisbonne, qui 
les désavantageait par rapport 
aux producteurs du continent. 
Dans le feu de l'action, deux ou 
trois mille citoyens, d'ordinaire population éduquée depuis tou-jours dans le respect de l'autorité et la passivité politique.

#### Des provocations

Il fallait que le nouveau pou-voir paraisse décidé à s'imposer en rompant l'isolement qui proté-geait l'archipel. Mais la popula-tion des îles a été choquée par des mesures administratives mai-peureuses et des articles incapheureuses et des articles incen-diaires de la presse de Lisbonne, décrivant le FLA comme « un mouvement de droite réaction-naire » et suggérant que soient « Indépendance ! ». Le mot a fait aussitôt fortune, sans que l'on ait beaucoup réfléchi, semble-t-il, à ce qu'il représenterait s'il venait à se concrétiser. L'homme de la rue avoue volontiers qu'il scuhaîte l'indépendance. L'idée flatte son amour-propre, mais le premier argument qu'il avance : « Regardez les îles du Cap-Vert, elles sont beaucoup plus pauvres que nous et pourtant elles ont l'indépendance », est souvent aussi le dernier. mis en œuvre les moyens propres à donner un supplément d'ardeur révolutionnaire à une population présentée comme arrièrée. L'arrivée, le 24 juillet dernier. d'une frégate de la marine (qui passe pour l'arme « gauchiste » par excellence) a elle aussi été interprétée comme une provocation.

nant se ravitailler après une mis-sion océanographique au large de l'ile Santa-Maria, l'autre, un na-rie-école e nexercice, a donné encore un peu plus aux habitants l'impression que le continent en-terdait les mattres en pas tendait les mettre au pas.

D'autres préoccupations, où se mêlent intérêts économiques et llens familiaux, font pencher la balance du côté de l'indépen-dance. Il y a deux fois plus d'Açodance. Il y a deux fois plus d'Aço-réens à l'étranger que dans l'ar-chipel, pour la plupart anx États-Unis et au Canada, à quatre heu-res d'avion seulement. Les émigrés ont envoyé pour plus de 1 mil-lion de dollars aux Açores en 1974, ce qui représente bien sou-vent un complèment nécessaire pour les familles nauves Deruis pour les familles pauvres. Depuis le 25 avril l'argent n'arrive plus. Il se fait! en revanche un il se fait en revanche un intense trafic de bandes magné-tiques sur lesquelles les émigrés expliquent à leurs parents que le communisme est un fléau irré-parable et que, surtout, l'implan-tation d'un régime communiste à Lisbonne couperait définitive-ment les Portugais du Nouveeu ment les Portugais du Nouveau Monde de ceux de l'ancien. Et les Açoréens d'outre-Atlantique de promettre à leurs parents de promettre à leurs parents restés « au pays » les mille bienfaits qui résulteraient d'une association entre un archipel devenu indépendant et les Etats-Unis ou le Canada. Ils envisagent la création de ports francs, d'une marine dans le style de celle de Panama. L'impression de celle de Panama, l'impression de timbres destinés « aux collectionneurs du monde entier ». Autant de rêves, affirme le tract imprimé au Massachusetts qui ne verront jamais le jour sous la férule du « satrape » Cunhal, appelation bien romanesque pour l'austère secrétaire du P.C.P.

#### Le jeu des partis et la politique officielle

Les partis politique, du moins ceux qui ont volx au chapitre aux Acores, c'est-à-dire le PPD. et le PS, suivent depuis l'origine avec attention et sympathie le Restés longtemps en mer, les ma-rins sont descendus pour une « vimouvement séparatiste.

Leurs députés ont pour mandat

tuante un projet d'autonomie des Açores. Ils appulent la récente décision de Lisbonne de créer une décision de Listonne de créer une junte de gouvernement dans l'archipel pour remplacer des gouverneurs civils démissionnées ou démissionnaires — c'est le cas de deux sur trois, le troisième étant en fait un officier de marine, — mais à condition que celle-ci soit composée uniquement de membres du P.P.D. ou du P.S. Il ne peut être question pour eux de du PPJ. ou du PPS. Il ne peut étre question pour eux de s'alièner un des seuls groupes de citoyens qui les soutiennent sans réserve. Aussi épousent-ils fidèle-ment les élans des insulaires, espérant pouvoir, le jour venu, que l'indépendance se soit faite ou non, récupérer le contrôle poli-tique.

Le tâche des autorités civiles et militaires est plus difficile. Loin de pouvoir laisser la bride sur le cou aux Acoréen, elles doi-vent s'efforcer de les ramener à de meilleurs sentiments. Le gou-verneur civil par intérim étant là pour expédier les affaires cou-rantes, c'est à Ponta-Delgada, aux « économistes », banquiers ou administrateurs qu'il incombe de persuader leurs concitoyens que les liens avec le continent sont seuls à pouvoir garantir l'avenir. et je crois aux potentialités de l'archipel, nous dit l'un d'eux; on peut développer ici l'élevage et les industries dérivées, la pêche, le tourisme. » Ces projets, explique-t-il, ne pourront être réalisés que grâce à des initiatives gouque grace a des initiatives gou-vernementales. Pareilles promes-ses ont été faites depris le 25 avril 1974. A moins d'un plan d'urgence pour les Açores, les promesses des « oncles d'Améri-que » garderont leur pouvoir de séduction

#### Un gouverneur temporisateur

Le gouverneur de l'archipel, le général Pinto Magalhaes, est un homme affable qui s'efforce d'être dans cette crise un élément modérateur. « Je suis sûr de mes hommes, nous dit-il. Ils ont compris leur mission, qui est d'empêcher des affrontements. » Le général n'ignore sans doute pas que certains éléments du MFA estiment que lui-même n'est pas tout à fait des leurs. Ceux-ià voudraient que le gouverneur — qui n'est pas Açoréen, mais originaire du nord du Portugal — soit remplacé par un mais originaire du nord du Por-tugal — soit remplacé par un homme plus agressivement révo-lutionnaire. Mais les jeunes offi-ciers et sous-officiers de la gar-nison, Açoréens pour la plupart, auraient, dit-on, menacé de règler le problème « au niveau local » si on leur retirait leur général. Le M.F.A. a examiné à Lisbonne, au cours d'une de ses réunions, la situation de l'archi-pel. Il aurait été décidé de ne rien brusquer en attendant que la situation s'éclaircisse. Aux Açores, tout le monde attend aussi, mais pour voir ce que va faire Lisbonne, et jusqu'où ira cette révolution, décidément trop

à gauche. ALAIN-MARIE CARRON.

#### Espagne Les autorités enquêtent sur les réseaux démocratiques au sein de l'armée Malaise dans l'armée, attentais terroristes contre des policiers,

opérations de police contre l'ETA, l'organisation révolutionnaire basque, le FRAP et le Front révolutionnaire antifasciste, arrestation basque, la FRAP et le Front révolutionnaire antifasciste, arrestations Navarro, chef du gouvernement, affirmait samedi à son retour d'Helsinki que son équipe n'avait pas l'intention de s'effacer avant les élections du printemps prochain.

Un communiqué du quartler gé-néral de la première région mili-taire a annoncé samedi soir 2 août l'arrestation de deux nouveaux officiers sans en préciser le motif, mais de source informée on dé-clare qu'ils sont soupconnés d'avoir participé à des activités politiques illégales dans les forces armées.

De même source on précise que les deux officiers sont soupconnés d'avoir appartenu au groupement s'intitulant Union militaire démoratique, qui se réunit périodique-ment pour discuter de questions politiques, militaires et économi-ques. Le groupement compte un millier d'officiers provenant de diverses unités de l'ensemble du pays. Le communiqué du quartier gé-

néral déclare que, ces arrestations étant considérées comme une « afétant considérées comme une « af-faire délicate », les noms des dé-tenus ne sauraient être révélés. Six autres officiers, un comman-dant et six capitaines de l'armée de terre, ont été arrêtés la se-maine dernière. Aucune explica-tion officielle n'a été fournie. D'autre part, douze officiers de la garnison de Barcelone ont été appelés à Madrid et interrogés, avant d'être autorisés à regagner leur garnison sans qu'aucune leur garnison sans qu'aucune sanction ait été prise contre eux Samedi soir à Madrid, un poli-

cier a été tué et un autre blessé par des coups de feu tirés d'une voiture en marche, alors qu'ils patrouillaient dans un quartier calme proche d'un champ de courses. Tous deux appartenaient à la garde civile, corps paramilitaire. Il y a quatre jours, le centre de Madrid avait été le théatre de

fusillades entre la police et des

Express, El Correo Catalan, Mundo Diario, et le Diario de Barcelona, qui avaient fait grève pour protester contre la détention du journaliste Jose Maria Huertas, de *Tele Express.* Le journaliste qui est à la prison de Bercelone en détention préventive depuis le 22 juillet, se serait rendu coupable d'injure envers les forces armées dans un article intitulé « Vie érotique souterraine à Barcelone ».

#### Grèce

— (A.F.P.)

#### Le procès des auteurs du coup d'État de 1967 laisse subsister de vastes zones d'ombre

De notre correspondant

Athènes. — Les Grecs suivent avec attention les deux grands procès en cours: celui des auteurs du coup d'Etat d'avril 1967 est à sa deuxième semaine, et celui du complot militaire de février dernier entre dans la phase des plaidoirles. La télévision ne passe plus de séquences filmées de ces procès, mais à consacrent le plus grand nombre de leurs pages et assurent ains) une large et complète information.

Pour ce qui est du complet de février demier, il ressort qu'un groupe d'officiers activistes a bien songé à renverser M Caramanlis. puis, à installer un gouvernement de civils qui, servant de paravent, au-

feuilles « ministériels » à ses par

rait permis à l'armée de se retrouver au pouvoir. Certes, éventé et « infiltre = ce complot était voué à l'échec, mais le procès, riche en incidents, a clairement démontré qu'il RB s'agissait pas d'une équipée ridicule et que subsistait dans l'armée un état d'esprit inquiétant,

a su beau dire que le nombre des officiers demeurés viscéralement antiparlementaires est faible et que les forces armées ont été épurées de leurs éléments les plus subver sifs, il n'a pas convaincu l'opposition.

Quant au procès des vinot protagonistes du putsch du 21 avril 1967. il n'a encore rien apporté qui ne fut déjà connu. Les témoignages établissent que, depuis 1951, certains chefs militaires songeaient à une dictature et que cette idée a pris corps dix ans plus tard. Accusés et témoins ont apporté de nombreuses précisions, mais ils ont évité de parier du rôle obscur joué par l'entourage de l'ancien roi Constantin, les services spéciaux « ailiés » et le tout-puissant · lobby gréco-américain ». Il se peut que ca volle de discrétion solt dechiré, du moins en partie, lors de l'audition de certains témoins de gauche.

Cette perspective irrite la presse de droite. Le journal Eleftheros Kosmos presse M. Caramanlis d'intervenir afin que le secrétaire général du parti communiste « extérieur ». M. Florakis. ne pulsse déposer devant le tribunal. Enfin, le jeudi 7 août s'ouvrira à Athènes le procès de trente-deux officiers et soldats de la police militaire accusés d'avoir torturé des détenus durant la période de la dictature. Un autre procès mettra en cause des policiers tortionnaires appartenant à

divers services. MARC MARCEAU.

#### Chypre

 LES DEUX DIRIGEANTS DES COMMUNAUTES CHY-PRIOTES, MM. Glafeos Clé-ridès et Rauf Deuktash, ont décidé de renvoyer. la suite de leurs délibérations à une nou-velle session qui se tiendra les 8 et 9 septembre au siège des Nations unies à New-York.

#### R. D. A. • MULLE DEUX CENTS REFU

GIES CHILIENS ont été accuellis en République démocratique allemande, annonce dimanche 3 août l'agence officielle est-allemande A.D.N. Ces réfugiés, après avoir suivi des cours de langue allemande, ont trouvé du travail dans leur métier d'origine ou ont été formes comme ouvriers specialisés et techniciens dans l'industrie chimique. — (A.F.P.)

### aussi le dernier. L'autonomisme n'a pas encore de « doctrine ». Le principal avocat de la rupture avec Lisbonne est un groupe clandestins, le rée » qui s'est terminée par un échange de coups de bâtons avec la population locale. Le passage de deux autres frégates, l'une ve-

LE VOYAGE DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN EN ROUMANIE ET EN YOUGOSLAVIE

#### M. Ford s'entretient avec le maréchal Tito de la situation au Proche-Orient

Le président Ford devait quitter Belgrade ce lundi 4 août en fin d'après-midi pour regagner Washington à l'issue de ses visites en Yougoslavie et en Roumanie au lendemain du « sommet » de la C.S.C.E. Il poursuit, ce lundi, ses entretiens avec le maréchal Tito, particulièrement sur la situation au Proche-Orient, M. Hirman Eilts, ambassadeur des Etats-Unis au Caire, était d'ailleurs arrivé dimanche soir dans la capitale yougoslave. Il accompagnera le président dans son voyage de

Belgrade — Arrivé dimanche après-midi à Belgrade, le prési-dent des Etats-Unis a été accueilli a l'aérodrome de Surcin par le maréchal Tito. Il a rendu hommage en termes chalcureux à «un pays fier de son indépen-dance» et à son hôte personnel-lement «respecté aux Etats-Unis et dans le monde comme l'un des plus grands hommes d'Etat de

au siège du gouvernement fédéral, un premier tête à tête avec son hôte, suivi d'une réunion d'une quarantaine de minutes des deux délégations. L'état « très bon» des rapports bilatéraux sur deux pays, surtout dans le domaine économique, leur désir réciproque de les voir développer encore davantage, et la nécessité d'un dialogue continu à tous les niveaux on ont été les principaux thèmes.

De nos envoyés spéciaux situation déjà inquiétante dans

la Méditerranée. la Méditerranée.

Dans sa réponse, le président Ford a însisté sur l'intérêt des Etats-Unis pour l'indépendance et l'intégrité de la Yougoslavie et le bien-être de son peuple, et sur les progrès réalisés dans les échanges économiques entre les deux pays. Les Etats-Unis reconnaissent que la nollitione vousonaissent que la nollitione vousonnaissent que la politique yougosente « une contribution active » à une meilleure compréhension entre les peuples. Cependant, M. Ford a exprimé en même temps son « affliction » devant « Fintransigeance et l'irresponsabilité » dont certains pays ont fait preuve aux Nations unles dans les débats sur des questions vitales. Le président a laissé entendre, toutefois, — telle est du moins l'impression des obserdu moins l'impression des observateurs, qu'il n'avait milement l'intention d'identifier la politique de non-alignement de la Yougoslavie à celle de tous les autres pays faisant partie de ce groupe au sein de l'organisation internationale, et dont le comportement avait été critiqué ces derniers temps avec virulence par le secrétaire d'Etat Kissinger le secrétaire d'Etat Kissinger et d'autres personnalités améri-

caines.
Peu riche en résultats concrets Peu riche en resultats concrets mais haute en couleurs, l'étape roumaine de M. Ford, samedi et dimanche, n'en a pas moins re-vètu une valeur symbolique et

veta une valeur symbolique co politique.

Le fait que M. Ford alt chois Bucarest pour sa première visite après la conférence d'Helsinki fut évidemment relevé avec une satisfaction visible par M. Ceausescu. Votre sejour lei, dit-il à son hôte, est « une part merveilleuse de l'esprit qui a permis d'aboutir au document que nous arons signé à Helsinki ». Dans ce document, ajouta-t-il aussitôt, indiquant bien de la sorte la signification principale qu'on lui accorde à Bucarest, nous avons exprime a notre rolonte commune, au nom de nos rotonte commune, au nom de nos peuples, de développer la coopé-ration sur les principes de pleine égalité des droits, de respect de l'indépendance, de la souveraineté de chaque nation, de la non-ingé-rence dans les afjaires intérieures et de la renonciation à la fonce et de la renonciation à la force et à la menace de la jorce dans le règlement des problèmes entre

Etats ». En réponse. M. Ford avait soulignė, samedi soir, « l'importance Dans ce cadre, le maréchal n'a fait qu'une brève allusian aux pays qui montre une telle indé-« événements autour de Chypre », pendance et une telle figure. Nous qui ne font qu'aggraver une ne sommes pas toujours d'accord.

mais nous apprécions le courage d'une nation qui veut apporter sa contribution à un monde meilleur

spéciaux .

Le président américain a aussi indique, sans insister, que pour les Etats-Unis, les conclusions d'Heisinki representent un tout et que les pays signataires ont pour tàche de faire entrer dans la réalité de la vie internationale « tous les principes » consacrés en Finlande. Cette idée fut reprise pratiquement dans les mêmes ter mes, dans le communiqué final. nes, dans le communique mai.

Il faudra sans doute un certain
temps pour juger de quelle façon
les pays communistes exécuteront
les dispositions d'Helsinki concernant la liberté de circulation des personnes. Cette question revêt, pour la Roumanie, une significa-tion particulière, après l'octroi, par les Etats-Unis, de la clause de la nation la plus favorisée en matière commerciale. Si le sujet a été évoqué pendant les conversations de Bucarest, le communique commun ne fait que l'effleurer. Il y est dit qu'a un certain nombre de problèmes humanitaires ont été résolus » et que les deux présidents son te d'accord pour continuer à quir en ce don continuer à agir en ce do-

ment. Du côté roumain, on es-père que le volume des échanges, qui était de l'ordre de 400 millons de dollars en 1974, pourra attein-dre le milliard de dollars en 1980, et même avant, puisque M. Ceau-sescu a parlê de « trois ou quatre

MANUEL LUCBERT

en y consacrant des efforts tout

d'Helsinki représentent un tout et

maine ».

La plus grande partie conversations a été consacrée aux questions économiques. Comblés par le vote du congrès, favorable à l'accord commercial signé, en avril dernier, par les deux pays les Roumains désirent ardemmen développer leurs échanges avec les États-Unis. Dimanche, à Si-naia, une petite station de mon-tagne des Carpates. les deux présidents ont échangé les ins-truments de ratification du docu-

Iles deux gouvernements veulent encourager le développement d'activités communes, y compris la création de sociétés mixtes. La coopération bi-latérale pourrait s'exercer dans les domaines de l'énergie, y compris l'énergie nucléaire, de la protection de l'environnement, de la sauté.

Le communiqué indique aussi que le président Ford a exprimé son « admiration devant les couson a admiration devant les courageux efforts du peuple rou-main », pour surmonter les ef-fets des récentes inondations qui ont frappé le pays.

et PAUL YANKOVITCH.

#### République d'Irlande

#### Dublin s'inquiète

#### des arrière-pensées britanniques en Ulster

De notre correspondant

Dublin — L'assessinat par des loyalistes proposent, semble-t-il, extrémistes protestants, le jeudi que le partage du pouvoir s'exerce dans des commissions, mais le parti représentant la minorité orchestre pop célèbre dans toute catholique, le S.D.L.P. (travail-l'Irlande soulève une émotion considérable à Dublin. Fran considérable à Dublin. Fran considérable à cons 31 juillet à l'aube en Irlande du Nord, de trois membres d'un orchestre pop célèbre dans toute l'Irlande soulève une émotion considérable à Dublin. Fran O'Toole, l'une des victimes, vingteset ans, chef de la formation et l'un des chanteurs les phis populaires du pays, a été inhumé samedi près de Dublin, tandis que son second était enterré dans sa ville natale d'Ulster. Cependant, c'est l'attitude du gouvernement britannique plutôt que celle des protestants qui retient actuellement l'attention des hommes politiques de Dubin. La façon dont, malgré plusieurs échauffourées, le cessez-le-feu entre l'atmès britannique set maintenn sa ville natale d'Ulster. On attend que ces meurtres réduisent encore les contacts entre l'Ulster et la République, particulièrement en ce qui con-cerne les musiciens qui, malgré les troubles, continuaient à louer les troubles, continuaient à jouer des deux côtés de la frontière. Dans le nord et le sud de l'île, le bal est la principale distraction des jeunes, et il s'en déroule un, deux et même trois par semaine dans les villes les plus petites.

Si la sécurité de ceux qui doivent travailler de l'autre côté de la frontière inquière les auto-

de la frontière inquiète les auto-rités de Dublin, la situation gé-nérale en Ulster les préoccupe Belfast, qui doivent mettre au point une constitution pour la province, se rétniront de nouveau dans deux semaines. Malgré de récentes rencontres informelles et, semble-t-il, assez amicsles entre des représentants des com-munautès catholique et protestante, tout porte à croire que les délégués ne sont pas prêts de delegues ne sont pas prets de trouver une formule pour l'admi-nistration future de la province. La difficulté est de trouver le moyen, alors que les loyalistes ont la majorité absolue, de ga-rantir à la communauté catho-lique une place dans le gouver-nement provincie! Les parti-

nement provincial Les partis

l'armée britannique est maintenu, semble indiquer que la trève implique beaucoup plus qu'une simple cessation des hostilités. Comme les loyalistes d'Ulster, les hommes politiques de la République sont conveileure sont conveileu hommes politiques de la République sont convaincus qu'il y a un accord secret entre le gouvernement britannique et les provos. L'annonce récente du secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord, M. Merlyn Ress, que tous les détenus républicains seront libérés pour le mois de décembre, ainsi que la discrétion qu'affiche actuellement M. Rees et la présence affaiblie de l'armée britannique sont interprétées comme autant de signes de l'intention de Westminster de se débarrasser au plus tôt de la « question irlandaise ». Au moment où une espèce de mini-guerre civile se poursuit par des assassinats qui ont fait cinq victimes depuis quelques jours, et où les forces paramilitaires protestantes paraissent encore plus. Les soixante-dix-huit membres de la convention de jours, et ou les lorces paraissent taires protestantes paraissent réorganisées et bien armées, on craint, à Dublin, que Londres ne soit détermine à poursulvre

dorénavant une politique « d'ir-landisation » du conflit en Ulster JOE MULHOLLANI.

#### D'URGENCE ÉTAT EN LINDE

Depuis la proclamation de l'état d'urgence en Inde. le 26 juin, les droits fondamentaux ne sont plus protégés et la presse est muselée. Mme Gandhi affirme son pouvoir personnel, soutenue le P.C. prosoviéfique, qui rêve de participer au gouvernement central (« le Monde » des les, 2 et 3-4 août).

New-Delhi - « Discipline, trapail, perséverance », ces propos reviennent souvent dans les déclarations de Mme Gandhi. Depuis la proclamation de l'état d'urgence qui a neutralisé la vie politique et la presse d'opinion, l'Inde est mise au pas. Les petits fonctionnaires, qui arrivaient toujours en retard au bureau et manquaient d'enthousiasme au travail, doivent maintenant se présenter à l'heure. Cette ponc-tualité c'est plus que la fin d'un presenter à l'heure. Cette pour tualité c'est plus que la fin d'un grand relâchement : la marque d'un progrès. Les retardataires récidivistes seront licenciés.

Le pouvoir veut imposer ordre et discipline dans tous les sec-teurs de la société. Un ministre s'est embusqué dans une gare de chemin de fer pour saisir sur le fait les voyageurs qui prennent le train sans billet, comme il est réquent en Inde. Dans les col-lèges et les établissements univer-sitaires, le « bizutage » vient d'être interdit. Mais le gouvernement veut surtout empêcher les étudiants de participer à des activités politiques. Aux syndicats, le pre-mier ministre declare que le moment n'est pas venu de faire grève ou de séquestrer les em-ployeurs. Approuvé par les deux grandes centrales syndicales l'une favorable au Congrès, l'autre aux communistes orthodoxes), le coup de force de Mme Gandhi impose le moratoire sur les conflits du travail que le gouver-nement cherchait à obtenir depuis plusieurs années. Les représen-tants patronaux ont été égaleclimat pour augmenter la production ». Auparavant, ils avaient recu l'assurance de Mme Gandhi elle-même que la proclamation de l'état d'urgence ne serait pas accompagnée de mesures de natio-nalisations.

tout de suite après celui de la violence » dans l'hindouisme, ob-serve Vinoba Bhave, qui a répondu ainsi, par écrit, comme le faisait ainsi, par écrit, comme le faisait son maître Gandhi, à un iterlocuteur lui demandant son avis sur 
ce sursaut moral et national. Il 
est vrai que l'action gouvernementale, pour une fois, ne paraît pas 
faite de propos en l'air. Elle fait 
peser des menaces sur certaines 
couches privilégiées ou parasiteires de la nomitation. taires de la population.

New-Delhi était parvenu avec un louable succès à réduire le taux d'inflation. En rendant obligatoire pour les commerçants l'af-fichage des prix et les déclara-tions de stocks, le gouvernement entend lutter avec plus d'énergie encore contre la hausse des prix. le stockage illégal et la compta-billté double. Ces mesures sont peut-on déjà constater, populaires auprès des pauvres et des ména-gères de la classe moyenne. Combien de temps seront-elles maintenues ? Elles pourraient, à coup sûr, rapporter des dividen-des électoraux.

Pulsque l'opposition dénonçait point, quelle est, comme l'écrit un poète, « partie intégrante du caractère national », ne va pas disparaître par enchantement, malgré la subite sévérité d'un régime qui l'a tolérée pendant de

nombreuses années.
Depuis le fond des temps la corruption gangrène la société indienne, et d'abord le système politique. Le mai atteint le policier qui accepte quelques rouples contre la libération d'un malfaicontre la libération d'un maifai-teur, le fonctionnaire qui reçoit, souvent d'une tierce personne, de l'argent, de l'alcool, en vue de faire avancer un dossier, le commerçant qui provoque ou exploite la pénurle afin de béné-ficier de la hausse des prix, etc. IV. - Réformes ou vœux pieux?

De notre envoyé spécial GÉRARD VIRATELLE

Toutes les ressources ainsi a déga-Toutes les ressources ainsi à ucqui-gées », et non déclarées au fisc. forment ce qu'on est convenu d'appeler « l'argent noir » et dont il est impossible d'évaluer l'énorme montant. Il alimente les caisses montant. Il alimente les caisses des partis, et d'abord de celui qui est au pouvoir, s'investit dans des achats de terres par des gentle-mon farmers qui dépossèdent généralement de petits paysans ou dans des constructions immobiliè-res de luxe. Or, en Inde. dans des constructions immobiles res de luxe. Or, en Inde, l'argent, les signes extérieurs de richesse, comme une « bonne naissance », inspirent générale-

#### Un coup de fouet à l'administration

Les discours, en la matière, restalent jusqu'alors des déclarations d'intentions, qui laissaient tout le d'intentions, qui laissaient tout le temps aux possédants de dissimu-ler leurs fortunes. Vollà mainte-nant que des mesures sont annon-cées qui auront effet rétroactif : Puisque l'opposition dénonçait cès qui auront effet retracciti la corruption au sein du Congrès et dans son entourage, Mme Gandhi allait-elle agir avec la même détermination contre ce fléau ? En l'occurrence, la montagne a accouche d'une souris. Quelques mesures ont certes été prises contre les trafiquants de devises, res. de militaires, de commercies contrebandiers et des fonctionnaires, y compris de haut rang, qui menaient un train de vie anormalement élevé. Mais la corruption, qui a atteint un tel point, quelle est, comme l'écrit un poète. « partie intégrante du

quelques années.

Mme Gandhi est consciente du danger : un fossé se creuse entre les milieux privilégiés des villes, ou même de la campagne, qui adoptent un modèle de consomment les proches de calle de l'Occimation proche de celui de l'Occi-dent, et la grande majorité des Indiens, qui ne disposent encore que de moins de 20 rouples par tête et par mois. Elle a pris prétexte de l'état d'urgence pour

en fait du c déjà tu r. Lorsque se produit une crise ou que des élections approchent. New-Deihi ressort de vieux thèmes dans lesquels on découpe un c noutecu programme », « C'est un pro-gramme de secours », ironisent des Indiens. Le gouvernement pratique la fuite en avant cans le domaine économique et social comme en matière politique. Mme Gandhi a reconnu que la

plupart des mesures présentées n'étaient pas nouvelles, mais demandaient seulement à être appliquées avec plus de vigueur. C'est blen là où le bât blesse. Il C'est blen là où le bât blesse. Il va falloir faire violence aux membres du parti gouvernemental, passer par dessus l'élite dirigeante pour appliquer des réformes élaborées de longue date. Etait-il vraiment indispensable de déclarer l'état d'urgence pour rédiger des décrets d'application "

« Pour la première jois, cr. parle de choses sérieuses. Ce n'est plus du bla-bla-bla. On peut présenter des dossiers et les jaire approuter », nous déclare un fonctionnaire. L'appareil admimistratif a requ un coup de fouet:

Mme Gandhi a convoqué les
grands commis pour leur faire
la leçon. Auparavant, certaines décisions étaient prises ou repous-sées après des mois, voire des années de palabres. Il fallait surmonter une procédure bureau-cratique tàtilionne, les discussions et les objections du Parlement Maintenant, l'heure des décisions rapides est arrivee.

Mme Gandhi donne l'impression — car ce qui a eu lieu par le passé incite plutôt à attendre le passe incité piutot à attendre pour juger — de vouloir réellement s'attaquer aux potentats 
ruraux et à la bourgeoisle enrichie des villes, tout en évitant 
de trop frapper la classe moyenne, 
qui fournit une clientèle fidèle 
au Congrès Le féodalisme rurai 
repuse certes sur la puissance repose, certes, sur la puissance lancer un a nouveau programme économique et social ».

« Votre programme, nous l'avons déjà appliqué », a répondu le premier ministre du Tamul-Nadu (Madras), signifiant par cette boutade que tout cela était furidiques notamment, et vit de

97.33 m...iona d'anaiphabetes dans la tranche d'age de zero à quator-le alla contre 5,0 millions de gens sachant ire (chiffres de 1971), Si le nombre d'enfants scolarisés augmente, celui des ignorants, en raison de la croissance démogra-phique, en fait autant, et il reste plus important. Le gouvernement veut aboli-

pendance ateit entraine la disparition on protot l'éclatement de
très grandes propriétés. Par la
suite les législations garantissant
la terre à celm qui la travaille
et limitant la procriété foncière
n'ont pas eu les effets recherchés.
Or 60 l' des Indiers vivent dans
les villages et plus ou moirs
directement de l'agriculture.
L'Inde, qui a du arheter 6 millions de tranes de céréales pour
l'année agricole (de juillet à (uin)
1974-1975 et en importera encore
cette année, bien qu'elle espère
une très conne révolte, ne se
suffit toujours pas à elle-même
dans le domaine alimentaire.
Comme le rappelle G.S. Verghese,
rédacteur en chef de l'Hindoustan
l'ince, l'es production agricole
ne passi suprienter de façon
cipnification, à moirs que le syslette de fecture restrictif et
oppressi qui prétout dans la plupart des régione soit changé, a

Dans ce domainé, les jois ont le servage, penaliser les usuriers qui fixent des taux d'intérêt excessifs, empecher un possedant de s'approprier la terre de son débiteur insolvable mais déshérité. Le train de mesures annoncé par Mme Gandhi à la faveur de l'etat d'urgence touche, au fond des choses, la misère et l'exploita-tion humaine extrèmes. Fallait-Il pour autant « suspendre » le systême parlementaire, mettre l'op-position en prison et les révolu-tionnaires hors la loi (peu de gens deplorent l'interdiction des orgamisations fascistes) ? Certes, on disalt le système parlementaire en crise, incapable de permettre à l'Inde de faire des progrès. Et personne ne s'est soulevé, comme on sembiait le craindre dans l'entourage du premie: ministre, pour dénoncer son coup de force. oppress: qui prérant dans la plu-part des régions soit changén Dans ce domaine, les lois ont été généralement contrecarress par les gouvernements locaux congressires), auxquels il man-quait la volonté de les appliquen. Les voici maintenant impérative-ment stimulés par New-Delhi II y a de nombreuses manières de tourner les lois agraires, les ca-dastres étant rerement à jour. Mais les propriétaires ont souvent fait appel des dispositions les obligeant à remettre une partie de leurs biens à des paysans sans Le fait que les sympathisants de l'opposition n'alent pas bronché est sans doute un indice de l'audience somme toute limitée à l'échelle de l'Inde ue possedait le mouvement J. P. Quelques réactions sporadiques mises à part, les masses ne se sont pas soulevées pour défendre la démocratie. A l'étranger, les Soviétiques ont approuvé tout de suite le c sursaut » du 26 hun. et les Américains se font une ra-son. Hanoi et le chan d'Iran apportent également leur soutien. De gré ou de force, la plupart des corps de métiers sont venus faire allégeance à Mme Gandhi, et mème des représentants du mouvement intouchable, des Dallt Panthers, les « Panthères oppri-

> A court terme. Mme Gandhi a garné. Mais à quel prix? La po-pulation, à l'exception de la minorité intellectuelle, s'accom-mode du « changement » d'une situation qui, en définitive, loin de Delhi, n'est guère différente de naguere. L'homme de la rue, le paysan, n'est généralement pas touché par la répression. Mme Gandhi prend des mesures en leur faveur. Elle passe par-dessus les corps établis. Les membres du Congrès doivent approu-ver sans tergiverser s'ils veulent conserver leurs postes. Mais le pouvoir semble se méfier des conservateurs, qui sont encore nombreux dans les rangs du parti autant que dans l'administration, qui compte beaucoup de fidèles du Jan Sangh, Aussi est-il question d'appeler « toutes les formations de même obédience et le peuple » à appliquer le nouveau programme. Est-ce un pas vers la constitution d'un parti unique qui inclurait des éléments commu-

> nistes pro-soviétiques ? a Mme Gandhi n'a ou'un but : rester au pouvoir. Elle ne se sou-cie guère des moyens. Qu'importe st cela doit changer les rapports de classe dans la société? », nous assure un Indien. Dans la bonne société, on entend dire que c'était le moment ou jamais de procèder à un « bon nettoyage » « Après cela, on verra ce dont l'Inde est

capable », ajoute-t-on. Pour la majorité des Indiens, il est plus important de manger à sa faim que d'être libre. Lors-qu'elle s'en prend aux réactionnaires, Mme Gandhi ne se tresse-t-elle pas une auréole radicale? Si les réformes portent leurs fruits, le premier ministre pourra procéder à des élections et obte-nir un nouveau bail. Si ces réformes ne sont, une fois encore, que des vœux pieux, ce sera l'échec, et il faudra trouver autre chose pour emporter l'adhésion des masses. Mais quoi ?

#### parti au pouvoir.

était menée à bien.

cette autre gangrène qu'est

l'usure. L'abolition du stateme des zomindons — grandes pro-priètés foncières — après l'indè-

pendance avait entraine la dispa-

de leurs biens à des paysans sans terre; ou bien ils bénéficiaient

de la r couverture o de quelques fonctionnaires locaux. Dans bien des cas, en dépit des statistiques officielles affirmant le contraire, les terres n'ont pas été

més et les rapports de production n'ont pas change. Certes, les cas varient d'un Etat, sinon d'un

district, à l'autre. En revanche, il paraît assuré que, lorsque les lois foncières votées en 1972 ont été appliquées, les cultivateurs

qui se sont VII, de ce fait, confir-mer leurs droits sur la terre

qu'ils exploitaient auparavant en métayers ou en tant qu'ouvriers

agricoles recherchent rapidement les moyens d'augmenter la pro-

Sans doute n'y a-t-il pas suffi-samment de terre pour tous, mais

il serait déjà possible de produire plus et mieux si cette réforme

Le gouvernement compte ainsi étendre l'influence du Congrès parmi les petits fermiers — qui devraier: être les bénéficialres

des reformes - sans se couper des gros possédants, qui demeurent

Abolition des dettes L'abolitica de dettes est aussi L'aboutica de dettes est aussi une mesure très importante. Mais il reste à chaque Etat à en définir les modalités d'application. A première rue, l'ambition du gouvernement est que l'usure ne s'aggrave pas. Il va de soi que si du jour au lendemain, les millions d'Indiens endettés à vie en renaient à renier leurs a obligavenaient à renier leurs a obligations a un processus révolution-naire pourrait se mettre en branle. Le gouvernement est conscient, semble-t-il, de son imprudence. Semble-t-it, de son imprudence.

Mais il a voulu prendre une mesure « populaire ». Or, qui remplacerait les usuriers ? Certes, il
est blen question d'étendre le
réseau bancaire ; cependant, la
nationalisation de quatorze banques privées, qui avait fait naitre de grands espoirs en 1970, n'a pas produit les résultats escomptés. Les banques n'accordent en général de crédit qu'à des agri-culteurs présentant certaines garanties. Le gouvernement appré-hende que les usuriers, rendus inquiets par son zèle, ne prêtent plus aux petits paysans... Une étude faite dans une dou-

zaine de villages du Pendjab, l'Etat où le revenu par tête d'habitant est le plus élevé, montre que les propriétaires terriens, les usuriers et des agents à la com-mission assurent plus de 42 % de ses besoins en crédits à la popuses besoins en crédits à la popu-lation. Les taux sont exorbitants et les emprunteurs s'engagent souvent à vendre en partie ou en totalité leurs récoltes aux pré-teurs. Plus de la moitié des cré-dits sont sollicités — par les plus misérables — pour financer des dots, des fêtes, des mariages. Quant aux coopératives, elles répondent à 40 % seulement des besoins en crédits, et les banques à 7 % seulement.

à 7 % seulement. Une autre étude, faite dans l'Etat du Mysore (dans le Sud), révèle que les trois quarts des familles rurales sont endettées et que cet endettement augmente d'année en année Or, rapporte un témoin, « les grands propriè-taires n'insistent généralement pas pour oblenir un rembourse-ment intégral. Ils forcent souvent les déditeurs à leur vendre leurs biens, ce qui les dégage rarement en totalité de leurs dettes. Les en totalité de leurs dettes. Les proprétaires en profitent pour mettre en place un système d'échange mégal, tirer d'énormes bénéfices économiques, tels que main-d'œuvre à bon marché et conditions de location draconiennes. Cette classe de proprétaires et d'usuriers rapaces et sans scru-pules est responsable de la pauvreté, du servage, de l'esclavage à vie et des pratiques séodales qui subsistent encore dans les campagnes n.

Ces pratiques ne disparaitront temps du mahaima Gand sans doute pas tant qu'il y sura non « de Mme Gandhi »

# Mme GANDHI DEMANDE AU PARLEMENT DE MODIFIER

RÉTROACTIVEMENT

LA LOI ÉLECTORALE New-Delhi (A.F.P.), Reuter). -Mme Gandhi a demande lundi 4 août, au Parlement d'approuver plusieurs amendements à la lo électorale en vertu de laquelle elle avait été accusée de fraude. Ces amendements auront un effet rétroactif. Ils annuieront la condamnation dont le premier mi-nistre avait fait l'objet, le 12 juin dernier. La Haute Cour d'Allahabad avait accusé Mme Gandhi d'avoir utilisé, pendant la cam-pagne électorale de 1971, les ser-vices de fonctionnaires du gouvernement. Selon les termes du dien aurait dû être écarté de tout emploi public pendant six ans. Une procédure d'appel était ce-pendant en cours ; l'affaire de-vait être examinée par la Cour suprême, à partir du 11 août Les amendements à la loi électorale ont toutes les chances

d'être adoptés par le Parlement, où le parti du Congrès (gouver-nemental) dispose de la majorité des deux tiers.

● RECTIFICATIF. — Dans le trolsième article de « l'Inde en état d'urgence », (le Monde daté 3-4 août), il fallait lire : « Les membres du Congrès se soni, en de l'accepte de majorité, écartés depuis long-temps du mahatma Gandhi » et

## **POLITIQUE**

#### LE VOYAGE DE M. STIRN

#### Le plan global de mise en valeur de la Guyane est bien accueilli même par les autonomistes

De notre envoyé spécial

chent à réaliser « le regroupe-ment de l'ensemble des forces

rèrent ne pas avoir voulu « ris-quer l'affrontement ».

et social, devait recevoir un bon

l'opposition, il ne remettait cer-

en attendant de voir la suite

donnée aux promesses gouverne-

A Maripasoula, ce fut tout autre chose. Si loin à l'intérieur des terres, à l'abri de la forêt

vierge, on est peu sensible au climat politique de la côte. Accueillir, nourrir et loger un

membres du gouvernement et sa petite troupe n'avaient pas été sans poser queiques problèmes à la bourgade. Le médecin lui-même avait dû aller à la pêche dans le Maroni (sans grand suc-

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, est arrivé lundi 4 août a Paris au terme d'un voyage de dix jours dans les départements français d'Amérique. La dernière phase de son périple a été consacrée à la Guyane. M. Stirn a présenté à Cayenne un aplan global - de mise en valeur de ce département. Ce plan tente de tenir compte de la leçon des échecs des précédentes tentatives de promotion de la Guyane. Il représentera, d'ici à 1976, 60 à 70 milliards de francs d'investissements de la part du gouvernement. Il est conçu en deux parties :

— Un ensemble de mesures à court terme d'aide financière et d'assistance technique pour l'agriculture, les exploitations forestières et la

- Un programme à long terme pour le développement de l'industrie papetière à partir de la forêt guyanaise. Plusiaurs groupes sont sur les

Cayenne. — Heureusement pour le représentant du gouvernement français en visite officielle dans ce département lointain, la Guyane n'est pas une. A la différence des autres départements d'outre-mer, ce n'est pas une fle. « Adossée à un continent jormidable », elle est à la fois cette mince bande de terre où se concentre la quasi-totalité de ractivité (Cayenne compte trente mille des cinquante-cinq mille habitants) et cette profondeur aux confins restés longtemps imprécis.

En un peu moins de deux jours, M. Olivier Stirn aura pris contact avec ces deux Goyanes. Il aura traversé Cayenne, la distante, la silencieuse, la méfiante, la trop bien gardée en tout cas. Et il aura mis en fête Morinseque, la sulmis en fête Maripasoula, la sylvestre, la lointaine, la joyeuse. Maripasoula, commune de l'inté-rieur sur la rive est du Maroni, point de rencontre des Noirs Bonis (anciens esclaves retournés à l'état de presque nature et à leurs coutumes africaines) et des Indiens Wyanas et Emerillons.

A Cayenne, on sentait l'admi-nistration inquiète et tendue vers un objectif : que ne se renou-vellent pas les incidents qui veilent pas les incidents qui avaient marqué la précédente visite de M. Stirn, le 10 septem-bre 1974. Cortèges officiels se déplaçant rapidement, place de Palmistes (la grande place de Cayenne), entourée de barrières et transformée en « no mans et transformée en « no man's land », services d'ordre nom-breux : il ne se passa rien. Le Mouvement guyanais pour la décolonisation (Moguyde), qui s'était signalé lors des manifes-tations antérieures, avait décrèté la mobilisation, mais sans succès visible. Ses dirigeants, qui cher-

rangs et ont déjà entrepris des études sur place : la Cellulose du pin. Aussedat-Ray et Arjomary-Prioux pour les Français (ils ont constitué ensemble la Société guyanaise de cellulose), Parsons et Whitemore pour les Américains.

Il est prévu un effort en faveur du peuplement (cinquante-cinq mille habitants pour 91 000 km2). Le gouvernement prévoit d'accorder des facilités d'installation et d'équipement à ceux qui voudraient participer à la mise en valeur. Toutefois, priorité devrait être donnée aux citoyens français. En tout cas. M. Olivier Stiru a démenti. samedi 2 août à Cayenne, les rumeurs selon lesquelles le gouvernement favoriserait l'installation de quelque quarante mille Vietnamiens actuellement à la recherche d'une terre. Le secrétaire d'Etai a précisé que des demandes en ce sens avalent été présentées par des associations ayant en charge les intérêts de ces Vietnamiens, mais que le gouvernement n'avait pas donné suite.

cès, d'ailleurs). Chaque case avait donné sa part. Les visiteurs furent logés chez l'habitant.

Pays étrange, ou Noirs, créoles nationalistes en une d'un front pour la conquête de l'indépen-dance nationals », étalent pré-sents aux abords du conseil général samedi matin. Ils déclaet Indiens cohabitent sans diffi-cultés, mais sans guère se mé-langer non plus. Les Bonis étaient sur place. Ils avalent invité leurs familles. Les Indiens étaient venus de leurs villages, si nom-breux que même les « habitués » du lieu se presient à les les « breux que même les « habitues » du lieu se prenaient à les photographier. Sur leurs pirogues (équipées de moteurs hors bord de 40 CV), ils étaient arrivés avec femmes, enfants, hamacs et... postes à transistors. Plus réservés que les Bonia, ils se tenaient un pen à l'écart lors de l'arrivée des visiteurs officiels. Cela ne les empêcha pas, la nuit venue, de participer à une pen commune retraite aux flambeaux sur le fleuve. Là, lancées tels des bateaux de course, moteurs rugis-Le plan global annonce par M. Stirn devant le consell géné-ral, puis devant l'assemblée ré-gionale et le Comité économique et social, davait recevoir un bon accueil de la part des élus. M. Ho-A-Chuck, président du conseil général, et fondateur du Mouvement pour le progrès guyanais (autonomiste), faisait savoir par la suite que les me-sures annoncées le conduisaient à « metire en veilleuse » les thèses autonomistes de son parti. teaux de course, moteurs rugis-sants, chargées de villageois presque nus et porteurs de torches, une dousaine de pirogues tournoyèrent en un ballet étrange. et à « donner sa chance à la dé-partementalisation économique ». Quant à M. Léopold Heder, sénathèses autonomistes de son parti socialiste guyanais, et leader de Ce furent ensuite les danses, les chants et les « attractions » bonis (danses sur des tessons de verre, cracheurs de feu, etc.). tes pas en question ses senti-ments autonomistes, mais il se gardait d'émettre un commentaire

Maripasoula n'est pas la Guyane, Restalt, après les adieux, après d'autres chants et d'autres danses, à regagner la côte et Cayenne. Restalt à croire, ou à tenter de croire, une fois de plus, que ce pays va enfin naître économiquement. Car la llesse vécue sur les bords du Maroni ne peut cacher, même à ceux qui font le plus confiance au nouveau « plan qlobal », que la Guyane ne pourra. ni socialement ni politiquement, vivre un échec, ume faillite de plus une faillite de plus.

NOEL-JEAN BERGEROUX.

De «Frontière» à «Repères»

#### LE CERES FAIT LE POINT

Le conflit qui avait opposé les éditeurs de la revue socialiste Frontière, le CERES, d'une part, et Socialisme aujourd'hui, d'autre part, a été réglé par un accord de conciliation aux termes duquel les deux parties s'engagent à ne plus utiliser pendant sept ans le titre de la publication et à annuler toutes les instances judiclaires en cours. En conséquence, les Cahiers du CERES ont peru pour la dernière fois dans le pupirs la dernière fois dans le numéro de juillet-août sous le tière Frontière, la revue poursuivant des le mois de septembre sa publication sous l'appelation de Repères.

Dans ce numéro, le CERES fait le point de sa situation au sein du parti socialiste. Passé dans la minorité au congrès de Pau, il estime qu'il continue « de ne pas trop mai servir l'unité du parti ». ● Au cabinet de M. Robert Gal-

ley, ministre de l'équipement, M. André Canals, administrateur des postes et télécommunications, est nommé, par arrêté paru au Journal officiel du 3 soût, chef de cabinet, en remplacement de M. René Favre, appelé, sur sa de-mande, à d'autres fonctions. M. François d'Aubert, auditeur à la Cour des comptes, et Jean-Marie Vic-Dupont, sous-préfet, sont nommés conseillers techniques.

● Le transfert des cendres du maréchal Pétain. — En réponse à M. Pierre Villon, député com-muniste de l'Allier, qui lui deman-dait, dans une question écrite, de dait, dans une question ecrite, de prendre « l'engagement solennel » de ne tolérer, en aucun cas, le transfert à Verdun ou à Douaumont des cendres de Philippe Pétain, M. Jacques Chirac vient de préciser (Journal officiel du 2 août): « La question posée est sans objet. Le gouvernement n'envisage de prendre aucune initiative de cette nature. » tive de cette nature. »

Au secrétariat d'Etat aux Au secrétariat d'Elat aux-anciens combattants, M. Jean-Paul Bourcheix, sous-préfet hors classe, hors cadre, est nommé, par décret publié au Journal officiel du 3 sout, directeur de l'adminis-tration générale en remplacement de M. Pierre Dubois, préfet, ap-pelé à d'autres fonctions.

Edité par la SARL le Monde. Gérants : Jacques fauret, directeur de la publication Jacques Sauvagnot.



Reproduction interdite de tous arti-cles, surf accord avec l'administrations

مكذا من الاصل

12 100

----

 $\{ \gamma_{i}, \gamma_{i} \}$ 

T ! ! ...

Tire freight

20%

ESET BOUTONS

----

CESTYLE

LTO: VELLI:

ES A PROCACO

## ASIE

# **PROCHE-ORIENT**

#### Vietnam

Au terme d'une visite officielle au Cambodge

#### HANOI FAIT ÉTAT D'UNE « COMPLÈTE IDENTITÉ DE VUES » **AVEC PHNOM-PENH**

Une délégation du parti des travailleurs de la République démocratique du Vietnam, conduitc par son secrétaire général, M. Le Duan, s'est rendue récemment à Pimom-Penh, a annoncé, dimanche 3 août, la radio cambodgenne sans préciser la date, la durée du séjour de la délégation ni le nom des dirigeants khmers rencontrés. A Hanoï, le journal Nhan Dan, organe du parti des travailleurs, consacre dimanche à cette information de longs dévecette information de longs déve-loppements semblant impliquer loppements semblant impliquer qu'un fait nouveau est intervenu. Il semble bien que la R.D.V. a trouvé, dans les diverses ten-dances révolutionnaires qui se manifestent depuis plusieurs mois maniescent depuis plusieurs mois au Cambodge, un interlocuteur jugé « valable ». Au cours de ces dernières semaines, en effet, Hanoī s'est inquiétée fréquem-ment du tour pris par une révo-lution, qui, selon les Nord-Viet-namiens, se faisait dans le désondre

désordre. Le Nhan Dan écrit que « les entretiens, qui ont porte sur des questions intéressant les deux

identité de vues ». Ces résultats, poursuit le journal, « ont une signification essentielle et renfor-cent les relations de coopération anteale entre le Vietnam et le Cambodge dans la phase nouvelle de la révolution v.

 A BANGKOK, le ministre thallandais des affaires étran-gères, M. Chatichai Choonhavan, a déclaré dimanche qu'il était prêt à rencontrer des dirigeants khmers. Cette déclaration fait suite aux premiers contacts pris le 24 juillet entre Phnom-Penh et Bangkok. — (A.F.P.)

 Dans une interview à l'hebdomadaire « Time » du 3 août, l'ancien président Nixon déclare : « Le Vietnam du Sud n'aurait pas connu cette déconfiture si je n'avais pas eu mon problème n, faisant allusion à sa démission à la suite du scandale du Water-gate. M. Nixon pense que les com-munistes auraient été peu enclins à lancer leur offensive, ne sa-chant pas comment il aurait réagi.

#### Nouvelle-Guinée

LES DIRIGEANTS DÉCIDENT DE QUITTER

quatre-vingt mille habitants et est située à l'est de l'archipel et au nord de l'ensemble des lles Salomon, cuivre, qui constitue la principale source en derises de la Nouvelle-Guinée. La sécession est l'aboutisse-ment de la crise ouverte depuis plusieurs mois entre les dirigeants Moresby, qui est déterminé à pré-server l'unité politique de l'archipel, va sans doute tenter d'empêcher une secession effective.]

#### Papouasie-

DE L'ILE DE BOUGAINVILLE LA CONFÉDÉRATION

Port-Moresby (Reuter). — Les dirigeants de l'île de Bougain-ville ont annoncé, dimanche 3 août, qu'il proclameraient uni-latéralement son indépendance atin de la liniciamerale i unidatéralement son indépendance
le le septembre. Cette déclaration, faite au nom du gouvernement provincial, est signée par
son président par intérim,
M. Aloysius Noga, et par le
R.P. John Momis, représentant régional de Bougainville auprès de l'Assemblée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. [L'ile de Bougainville compte

dont elle fait partie sur le plan culturel. Son indépendance inter-viendra quinze jours avant la pro-ciamation de celle de la Papouasie-Nouvelle-Guinie, prévue pour le 16 septembre. L'île est très riche en de Bougainville et le pou-voir central (« le Monde » du 24 juin). Le gouvernament de Port-

# « L'Égypte s'apprête à reconnaître Israël pour une poignée de sable »

ÉCRIT L'HEBDOMADAIRE DE L'O.L.P.

L'organe de l'O.L.P. Falastine el Thaura prend violemment à partie l'Egypte dans son éditorial du samedi 2 août pour la position modérée adoptée par la déléga-tion du Caire au « sommet » afri-caire de Kompela sur le motion

tion du Caire au « sommet » afri-cain de Kampala sur la motion présentée par plusieurs Etats arabes et tendant à expulser Israël de l'O.N.U.

L'hebdomadaire palestinien af-firme que l'Egypte a renoncé à l'engagement qu'elle avalt pris de soutenir la resistance palesti-nienne et qu'elle se prépare à reconnaître Israël en échange d' « une poignée de sable du Si-naï ». « Cette attitude, écrit « Falastine el Thawra », est le « Falastine el Thawra », est le couronnement d'une série de dé-

d Faissaile et l'illevie a, es couronnement d'une série de déviations qui constituent maintenant le fondement de la nouvelle politique égyptienne à l'égard de toutes les questions arabes et internationales ».

Après avoir assuré que la politique égyptienne était « dans l'intérêt de l'ennemi sioniste et des plans impérialistes dans la région et contre le peuple palestinien », l'organe de l'O.L.P. insiste sur la nécessité de définir la position palestinienne. « Cela doit être fait, écrit-il, afin que les masses arabes sachent que ceux qui appellent à lier le sort des pays arabes à l'impérialisme américain

et qui dirigent la contre-révolu-tion pour détruire les acquis des masses, se sont écartés entière-ment des rangs nationalistes et

« La politique des « petits pas », poursuit l'hebdomadaire palestinient, n'a pas mené à la libération de la terre égyptienne. Elle a, en jait, abouti à grignoter les acquis du peuple égyptien en javour de la coure-récolution. Celle-ci javorise actuellement une invasion impérialiste américaine sous le couvert d'un réseau d'observateurs américains dans les cois du Sinal. Quelle armée arabe pourra lancer une attaque pour chasser l'occupant quand les jorces américaines jormeront un réseau un réseau « La politique des « petits pas » ricaines formeront un réseau d'observation et de mise en garde entre elle et l'ennemi? »

● A Alger, la radio et la télévision ont consacré dimanche, une large place aux critiques palestiniennes à l'égard de l'Egypte.

« La position du Caire, écrit le quotidine El Moudjahid, a provoqué la discorde au sein des délégations africaines et a affaibli la position des Palestiniens sur le plan international, comme elle renforce celle d'Israel. » Le quotidien gouvernemental ajoute que cette position, « qui surprend le

citoyen arabe, aura des incidences négatives sur la solidarité arabe ». Accusant l'Egypte de « semer la confusion », le journal laisse entendre que le président Sadate a agi comme il l'a fait parce qu'il est « de ceuz qui jouent la carte américaine pour le règlement du Proche-Orient », même si cela doit nuire à la cause palestienne. Notre correspondant nous câble à ce propos : « M. Sadate est de plus en plus critique à Alger — « Il nous jait regretter Nasser » disent les Algériens — et il se voit reprocher de trahir et le peuple palestinien et la nation arabe. » — AU CAIRE, le président Sadate a affirmé dimanche devant le Conseil national de sécurité que la position égyptienne vant le Conseil national de sécu-rité que la position égyptienne demeurait inchangée et que son pays n'accepterait aucune solution qui ne comporterait pas le retrait israélien des cols du Sinai et des champs pétrolifères d'Abou-Ro-delss. Le cher de l'Etat égyptien a fait cette déclaration quelques-hemes après le départ pour Bel-grade de l'ambassadeur des Etats-Unis au Caire, M. Herman Elits. Celui-ci, porteur de la réponse du président Sadate aux dernières propositions israéliennes, devait propositions israéliennes, devalt faire un rapport au président Ford, actuellement en visite officielle en Yougoslavie. — (A.F.P. U.P.I.)

# DANS LES 8 BHV

#### MÉNAGER VOTRE MAISON

| JUSQU'AU 30 A                           | AOUT                  | PRIX              |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| EQUIPEMENT DOMESTIQUE:                  |                       |                   |
| Ménage, faïence, verrerie, orfèvrer     | rie.                  |                   |
| Exemples:                               |                       | _                 |
| Décor "Optic", l'assiette               | .8,30 F               | 6,50°             |
| Décor "Copenhague", l'assiette          | 12,60 F               | 10 <sup>P</sup>   |
| Service à asperges, Faïence de Gié      | n.239 F               | 190°              |
| Service à artichauts                    | -14 <del>5</del> F    | 115P              |
| Service porcelaine blanche, bord.       | or ou gan             | ni fleur <u>s</u> |
| ● le 44 pièces                          | -575 F                | 450°              |
| ● le service à café                     | 180 F                 | 140°              |
| <ul> <li>e service à gâteaux</li> </ul> | _ <del>25.F</del> -   | 60°               |
| Ménagère 61 P. métal argenté 161 G      | ìr,                   |                   |
| style LOUIS XV dans coffre chêne        | •                     | 1.690°            |
| Plateau rectangulaire acier inox        | -63 F                 | 50°               |
| Ménagère "Élysée" 49 P.                 |                       | <b>-</b>          |
| acier Inox 18%                          | .163 F                | 130°              |
| Ménagère style contemporain             |                       | <b>-</b>          |
| acier Inox 18%                          | 123 F                 |                   |
| Platerie style contemporain acier l     | nox 18/10             | ·                 |
| e la soupière                           | -5 <del>9 P</del>     | 41"               |
| e le légumier de 22 cm                  | <del>-46 F</del>      | 37 <u>P</u>       |
| e le plat ovale de 41 cm                | -47F                  | 37°               |
| e la corbeille de 27 cm                 | 411                   | 32™               |
| ● la saucière sur plateau               | 445                   | 35                |
| Poussette de marché, réf. NM 1,         |                       |                   |
| avec sac (Jacquet-Pillot)               | 1250F                 | 905               |
| Autocuiseur 8 I inox (Moulinex)         | .17 <del>3 [*</del> * | 140°              |
| 1 série de 4 casseroles, coloris ora    | nge _                 |                   |
| ou grenade, intérieur anti-adhésif      | 12 <del>6 [</del>     | 100°              |
| Série 5 casseroles fonte émaillée,      | _                     |                   |
| fond toutes energies, décors color      | is _                  |                   |
| assortis avec étagère bois              | .270 F                | 215 <sup>P</sup>  |
| Service à fondue bourguignonne d        | esogma                |                   |
| d'un poéion terre, un diffuseur,        |                       | a=8               |
| réchaud cuivre, 6 fourchettes           | .95 F-                | 65 <sup>P</sup>   |
| 000/                                    |                       | 7                 |

**20**% SUR LES PLAQUES, **BÉQUILLES ET BOUTONS** DE STYLE LAITON VIEILLI:

Exemple: Plaques de propreté LOUIS XVI 19:20F 8,10P periées (22 x 6)

**SUR LES TRINGLES A RIDEAUX** 

Exemple: Tringle à rideaux bois, style rustique Ø 36 mm. 40,70 F 32,50F complète en 1,50 m

| PÉCIAUX SUR DES CENTAINES I                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRO-MÉNAGER:<br>Réfrigérateur, congélateur, cuisinière,                       |
| petit électro-ménager.<br>Exemples :                                              |
| Four Nogamatic AN, thermostat, tournebroche, programmateur 1.175 ** 1.050 **      |
| Cuisinière Nogamatic 4 feux gaz, four gaz                                         |
| Table de cuisson Nogamatic 4 feux daz ou 2 feux daz et 2 pl.                      |
| ou 4 plaques électriques .575 F 500 P                                             |
| Cuisinière Nogamatic 3 pL électriques, four électrique .865 P 740°                |
| Culsinière Nogamatic 3 feux gaz, four gaz                                         |
| Réfrigérateur Nogamatic 185 litres _825 F 750°<br>Réfrigérateur 4* Nogamatic,     |
| 2 portes, 310 litres 1.625F 1.450F Congélateur Nogamatic 250 litres 1.450F 1.250F |
| Congélateur armoire Nogamatic<br>260 litres 1.695F 1.490F                         |
| Machine à laver Confort,<br>9 programmes 1.250 F 1.100 F                          |
| Aspirateur boule "Hoover", 220 v. 325" Aspirateur balai "Thomson",                |
| 400 W, 220 v.<br>Rôtissoire Cadillac, auto-nettoyante,                            |
| programmateur en 220 v. 420°<br>Cafetière "Philips" 220 v. 132° 112°              |
| Fer vapeur "General Electric" 1000 W,<br>220 v. 1111 89"                          |
| SPÉCIAL ISOLATION                                                                 |

**15**% **SUR LES BOURRELETS** ET DALLES DE LIÈGE Exemples Bourrelets G.P.L série Confort en 4 mm 4.25f 3,60° ies4m Dalles de liège en 25 mm d'épaisseur -48F-40,80° Le m2

20% SUR LES PORTES

Porte Kazed serie Parisienne \_433,50 F 346,80" 2,27mx1,22m

| D'ARTICLES POUR ÉQ                    | <b>UIPER</b>                            | RETAI            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| MEUBLES-LUSTRERIE:                    |                                         |                  |
| Literie, sièges, canapés, meubles o   | le cuisine                              |                  |
| salle de bains, luminaires.           |                                         |                  |
| Exemples:                             |                                         | _                |
| Chaise paillée paysanne               | - <del>65 P</del>                       | 52°              |
| Armaire à peindre LOUIS XV            |                                         |                  |
| Largeur 50 cm                         | -315F                                   | 252°             |
| Largeur 100 cm                        | -410F                                   | 328°             |
| Largeur 200 cm                        | 795F                                    | 636°             |
| Marchepieds 5 marches                 | _225F                                   | 180°             |
| Bloc 4 tiroirs 48 x 48 x 75 bois brut | 110F                                    | 88               |
| Table italienne 80 x 60               | 1945                                    |                  |
| Meuble de rangement, largeur 35       | 129F                                    | 85°              |
| Miroir avec appliques et tablettes    |                                         |                  |
| incorporées                           | -268 F                                  | 290₽             |
| Armoire de toilette avec éclairage    | -140 F                                  | 110°             |
| Tabouret coffre                       | 50 P                                    | 35°              |
| Miroir standard, joints polis,        | -00.                                    |                  |
| 120 x 30                              | _61-F                                   | 48               |
| Lit bois 690 en 80 cm                 | 278 F                                   | 220°             |
| Ensemble superpose 585                |                                         |                  |
| bois et métal en 80 cm                | .599 F                                  | 470°             |
| Lit moderne Vinyl (2 lits jumeaux re  |                                         |                  |
| sangle) en 140, blanc (plasticalit)   | 1.260 F 7                               | -000C            |
| Chauffeuse droite Mina.               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |
| tête de nègre                         | _545P                                   | 436°             |
| Angle assorti                         | 795F                                    | 636P             |
| Canapé Eden (Kok)                     | 1,680 F 7                               |                  |
| Fauteuli assorti                      | _99 <del>0  -</del>                     | 790°             |
| Pouf                                  | 295                                     | 236P             |
| Lampadaire 3 spots                    |                                         |                  |
| (noir, orange, gris)                  | _295F                                   | 316 <sup>P</sup> |
| Lampadaire 1 spot                     | _320F                                   | 256°             |
| Lampadaire métal avec abat-jour       | 43 <del>0 P</del>                       | 344°             |
| Lampe de sol céramique                | -,                                      |                  |
| avec abat-iour                        | -585F                                   | 428°             |
| Lampe de sol verre teinté             |                                         |                  |
| avec abat-jour                        | -440 F                                  | 352°             |
| Porte-manteaux 12 P., tous coloris    |                                         | 160F             |
| Table ronde rustique 500              | 340 F                                   | 270°             |
| Table téléphone rustique              | 214F                                    | 170°             |
| Lits superposés avec échelle          |                                         |                  |
| et matelas                            | <del>1210 P</del>                       | 960 <sup>r</sup> |
| Table gourette pin nature!            | 504 F                                   | 400°             |
| Banc gourette pin naturel             | 279 F                                   | 220              |
|                                       |                                         |                  |

**AU BHY RIVOLI** CONFECTION GRATUITE DU 1" AU 14 AOÛT DE TOUS LES VOILAGES GARDISETTE

| LIVACER TO I RE 1917               | 450IV.                      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| EQUIPEMENT DÉCORATIF:              |                             |
| Tissus d'ameublement, rideaux,     | tringies, carreaux,         |
| bricolage, décoration, portes, re- | vêtement de                 |
| murs, tapis, peinture.             |                             |
| Exemples:                          |                             |
| Paraphone en 80 cm                 | -36-50 F 29 <sup>™</sup>    |
| Skaï Bali en 140                   | -30F 24P                    |
| Jute adhésive Lady 60 cm unie      | 15,50P 12,40°               |
| Jute adhésive Lady 60 cm           |                             |
| imprimee                           | _ <del>23,70 P</del> 18,95° |
| D. G COO Told: OT                  | OD FOR DEP                  |

Buffon 500 Tahiti en 67 cm 26' Papier Vinyi (émargé, pré-encollé), le rouleau 10 m Tapis Flokatis Peau de vache -504 F 400<sup>P</sup> Tanis Koura (seuf Flandre, -1.400 P 1.100P Montihéry et Peau de chèvre Parly II) 75×140 205 F 160° Tapis Draion 40<sup>-</sup> 57 x 115 Tolle de lin en 265 m -63 F Satin uni fibranne et coton 19<sup>P</sup> -24F

en 150 cm Ottoman coton et fibranne en 130 cm .43 F 34,50° Velours Dreion en 140 cm Filet acrylique polyester et lin 3 m haut. Panneaux prêt à poser filet acrylique -<del>68 F</del> haut. 2,45 m, le m. Panneau prêt à poser tergaline blanc base Cornely, hauteur 150 x 175 \_<del>28F</del> Panneau prêt à poser voile tergal blanc 26° hauteur 150 x 175 Peinture rustique Boiro-Décor

-35,25F 31,75<u>F</u> Compresseur + pistolet Prodif Table à encoller 2 m x 0,60 pied bois Carreaux de faience 108 x 108 série "Relief" réf. 556-976, le m2 72,25F 61,40P

INSTALLATION SERVICE BHV peut se charger à votre place, de la réalisation de tous vos travaux : plomberie, électricité, menuiserie, peinture, serrureire, chauffage... Tél. 508.20.02 - Poste 23.19 ou 25.28.

15% SUR LES KITS D'AMEUBLEMENT Exemple: Crémalilère Dan-System ton pierre, en 1 m .

Jusqu'à épuisement des etocks. Les prix barrés sont ceux pratiqués antérier



97.33 millions d'analombers de la tranche d'age de 2070 a qualon de se control de se consiste de se control de se consiste de se consiste de se consiste de la croissante de la croissante de la croissante de la chique, en fait autant et l'en phique, en fait autant et l'en phique de gouvernement de la gouvernement de la gouvernement de la gouvernement de la consiste de la consi anguene culcis tion du système prandes pro-s parès l'inde-consiste de dispa-te l'ésistement de propriètés Par la sitions garantissant

philque, en fair autant demons plus important.

Le gouvernement vant abste generaliser les usures les estrage, pénaitser les usures qui fixent des tout de s'approprier la terre de mesures anton par Mine Gandhi a la faiter de des choses, la miseix et l'explos par Mine Gandhi a la faiter de des choses, la miseix et l'explos pour autant e suspendre et le pour position en prison et les times parlementaire ne le la ritornaires hors la loi (peu des choses) en prison et les times parlementaire parlementaire parlementaire parlementaire parlementaire parlementaire parlementaire parlementaire des choses la miseixon des creamise incapable de permit deputent l'interdaction des creamise incapable de permit de la la premier des pourses des faire des propriers des controlles de l'inde de faire des l'inde de faire des l'inde de l'opposition n'aleur indice de l'indence son toute limitée à échoire de l'entre de l'opposition n'aleur indice de l'indence son toute limitée à échoire de l'entre de thors garantssant trapid it invalle promitté foncière sellets replevales adiens vivent dans plus en moins de l'agriculture de l'agriculture de icheles pour l'ée juillet à pour i de gillet è fain i imporiera encore les qu'elle espère pe récolle, ne se pas è elle-mêtre laine alimentaire, elle G.S. Verghese, est de l'Hindoustan roduction opricole menter de la paragre restrictif et résent dans la plumine soit change, paine les lois ont sent contracturées emements l'ossitt surguels il manemements Ionaix summels I man-é de les appliques, tionant impérative-pair New-Delhi II suses manières de a agraires, les caistaires ont souvent is dispositions les incette une partie

et les Américains se les son Hansi et le sant les son Hansi et le sant les les son les

portent egalement and De gre ou de force d'aligne

mode du . chir

en leur fareur. E...

Ver suns let :: ... postoli semi

andretz di: suitati que di qui comple buille Sangh

de même cheirenn A appliques gracine. Est-te

Mene GANDH DEMANE

RETROACTIVEMENT

LA LOI ELECTORALE

Nem-Delbi

4 402 2 2

corps de metters son mine des reproduits de la remain intourhable des reproduits de la remain de la rema es cas, en dépit des inicipe affirmant le terres n'ont pas été desticialres présuports de production uniné. Certes, les gagne. Mais a puiston. 4 minorité the En revenient of the En revenient of the langue les votes on 1977 out 5. We cally whom a fair out to the langue langue la l tent atmanustrat en enthert indidenent enthert indidenent

a des paysans sans a lla bénéticialent

ture - de que que locaux

y a-t-il pas suff-ere pour tous, mais possible de produire s si culte réfarme hien.

Hient errepts him:

Henre du Congres

His fermices — qui

e les henstichires

— mas as couper

fach, qui demeurent presentes dans le

constitution all. Breitreit der 🦪 mistes pro-ser to detter est austices importante. Mais que start à cu def-allèle d'appropriet de l'appropriet de l'approprie rester ou with le moment di mier leure e obligathe costate on brain-mark est contained to som improduted to som improduted to som improduted

dispersione 200 me maires. Mine continue 200 me maires. Mine des maires des maires de la continue de la continu AU PARLEMENT DE MOR

on agents à la com-unt plus de 42 % de n'oredità à la possi-nux sont recordinates runteurs desquates angre en partie du des récoles aux gré-les récoles aux gré-les récoles aux gré-les des mariages comparation, alles 40 % sentiens des étils et les hommes

place or specime destricts d'enormes pagniques, les the

MEN. nes de Committeet Series

#### **ÉDUCATION**

#### Une rencontre internationale des «éducateurs Freinet» Priorité au geste

Tlemcen. - La huitième Rencontre internationale des éducateurs Freinet (RIDEF) s'est tenue du 15 au 29 juillet 1975, à Tlemcen (Algérie), ressemblant quelque deux cent dix participants venus de quatorze pays. Accueillis officiellement par la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture, qui dépend de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), les «èducateurs Freinet - n'ont pas limité leurs travaux aux seuls problèmes d'éducation, mais se sont

 Echapper à la tormule paresseuse des congrès classiques, avec conférences et débats. » De fait, une rencontre de militants du mouvement Freinat ne ressemble guère à ca qu'on attend d'ordinaire d'un congr international. Pas de motions ni de

votes, neu de discours, des enfants qui se promènent en liberté et, le soir, des joueurs de gultare autour desquels se forment de petits groupes attentifs. Un spectacle inhabituel égaque celui d'enseignants retroussant leurs manches pendant toute une matinée, sous le dur soleil algérien de juillet, pour apporter leur pierre à la construction du village

socialiste d'El-Diebs...

Les enseignants réunis à Tiemcen ont mis en pratique ces deux maîtres mots de la pensée de Freinet : le refus de structures prévues à l'avance et trop contraignantes, la priorité au geste manuel, à l'activité qui débouche sur la création d'objets. La rencontre était organisée en « ateliers » eur les thèmes sulvants : la famille, la condition de la femme, hygiène et santé, tourisme et artisanat, architecture et archéologie, musique traditionnelle. l'islam aulourd'hui, la révolution agraire, la révolution industrielle, le système scolaire et la refonte de l'enseignement.

D'autres atellers - d'initiation à la pédagogie Freinet ou d'expression ment, et même un - ateller à partir de zéro », destiné à démontrer qu'il est possible de confectionner du matériel pédagogique « à partir de rien », c'est-à-dire d'un peu de bols, de quelques écorces, de papier, de tissu et d'encre Cette demière expérience est particulièrement Intéressante pour les pays du tiers-monde, qui ont pariols peu de moyens à mettre à la disposition de classes toutes neuves. La construction d'un - limographe -, sorte de - ronéo du pauvre » qui ne tire qu'un texte à la lois (et qui rappelle les appareils de fortune fabriqués par les Vietnamiens avec des obus américains « récupérés -), offre par exemple un champ néité, mais doit déboucher sur un d'application étendu pour les tra- certain type d'organisations et d'acti-

également întéressés à de nombreux aspects de l'Algérie socialiste, et en particulier à la révolution agraire. La Fédération internationale des mouvements d'école moderne (FIMEM), organisa trice de cette rencontre, cherche en effet à ouvri davantage au tiers-monde un courant de pensée qui, né de la personnalité de Célestin Freinet (1838-1966), reste encore largement marqué par ses origines françaises. La précédente RIDEF avait en lieu en 1974, à Edimbourg (Ecosse).

La formule des ateliers n'est pas nouvelle. Mais, cette année, les organisateurs les ont voulus entièrement « autogérés », aussi bien financièrement qu'en ce qui concerne leurs activités. Chaque participant avait d'ailleurs toute liberté pour créer son propre atelier sur un sujet de moins, pour chaque steller, conformément à la « méthode Freinet », à produire » quelque chose : texte. phisme, bande magnétique, outil... et à ne pas en rester au stade des simples paroles.

Cette rencontre de Tiemcen a ussi multiplié les petites réunions informelles, les forums... à la surprse parfois des officiels algériens. habitués, au sein du parti F.L.N., à un style de travail moins décontracté. - II y a un certain anarchisme chez Freinet qui est assez éloigné de nos propres préoccupation remarque un responsable algérien de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture. - Et puis, dans nos pays, où nous sommes souvient obligés d'avoir des ciasses de plus de quarante élèves.

la méthode Freinet est-elle toujours applicable ? Au landemain de l'indépendance, nous avions le choix entre la « pédagogie sous l'olivier », très pau institutionnelle, et celle, plus structurée, plus « directive », de la salle de classe. C'est la seconde que nous avons choisie... . « Il n'y a pas la moindre trace

d'anarchisme chez Freinet », affirme, au contraire, Mme Halina Semenowicz, ancienne directrice d'école dans la banlleue de Varsoet vice-présidente de la FINEM (1). . Freinet était avant tout un praticion, comparable au pôdegogue soviétique Makarenko ou au pédagogue polonais Januaz Korczak; l'expression libre, par exemple, ne correspond pas, chez lui, à un goût de la spontanéité pour la sponta-

Irremplaçable de socialisation. Mme Semenowicz rappelle égale ment quelques traits qui caracté risent la « methode Freinet » : Les élèves apprennent à décider euxmêmes leur plan de travail de la semaine et d'un coup à s'estime eux-mêmes, sans dépendance servile vis-à-vis des professeurs. Un maître traditionnel ne s'excuse jamais s'il arrive en retard, alors qu'un éducateur Freinet, lui, n'hésite pas é s'excuser devant ses élèves. Et puis Il ne craint pas de leur avouer, pa exemple, que lui-même n'a pas compris telle ou telle chose... et il cherche avec eux. »

tin autre problème « actuel », celu de la participation des parents à la vie de l'école, a également donné lieu à controverses : un enseignant français proposalt de taire venir les parents à l'école, non pas pour parler un langage trop sûr de soi, politique ou syndical, mais pour s'exprimer, par exemple, par le moyen d'un texte libre, lu devant les enfants et soumis à leur critique.

Pour un militant italien, contraire, les parents sont plus utiles à l'école pour les questions de gestion, par exemple, que pour les problèmes pédagogiques, auxqueis n'entendent pas grand-chose. En affirmant que, « à l'école, c'est le maître qui détient le savoir », il tout à fait à l'opposé de la pensée de Freinet. Es-tu spécialiste en économie ? Non. Est-ce que tu t'abstiens pour autant de dire ton mot su la politique économique sulvie par le ministre italien des finânces ?

La richesse du mouvement Freinet est faite de cette diversité et de ces échanges. La prochaine RIDEF aura lieu, en 1976, en Pologne, qu est le pays de l'Est où le mouver Freinet est implanté depuis le plus longtemps et compte environ douze cents militants

DOMINIQUE DHOMBRES.

(1) Le président de la FIMEM, I. Roger Veberschlag, inspecteur épartemental da l'éducation natio-

#### CORRESPONDANCE

## Le sort de la sociologie à l'université de Poitiers

A la suite de l'article consecré aux vicissitudes du département de sociologie de l'université de Poitiers, publié dans le Monde du 1° juillet, nous avons reçu une mise au point de M. René Loures. maître de conférences de sociolo-gie, responsable de ce département en 1973-1974, enseignant à l'uni-versité de Vincennes en 1974-1975. Nous en publions ci-dessous les principaux points :

Si j'enseignais à Vincennes cette année, c'est, comme l'année pré-cédente, à titre de charge de cours complémentaires. Par a'lcours compenentaires. Far alleurs un « agrément » m'a été proposé, en février, par M. Le Bris (au nom de M. Soisson), en accord aver M. Prioux. président de Paris-VIII (Vincennes) : j'ai finalement accepté cet « agrément », qui consiste en mon transfert à Vincennes, car je n'avais pas le choix. Cette mu-tation d'office m'oblige à quitter Poitlers, où ma femme, mes enfants et moi-meme avions la fer-me intention de rester pour de multiples raisons que l'adminis-

tration ne veut pas connaître... Aucune sanction disciplinaire n'a été prise contre moi... juridi-quement parlant. Mais comment appeier la suppression du dépar-tement de sociologie de Poitiers et la suppression de mon poste à

Cette situation est d'autant plus paradoxale que sur tous les points essentiels de «l'affaire», les tri-bunaux ont finalement donné ou vont donner entièrement tort au conseil de l'université de Poitiers et à son président sortant, M. Be-noît Jeanneau : - En décembre 1974 le Conseil

supérieur de l'éducation nationale préside par le doyen Vedel, a annulé pour constitution irrégulière la section disciplinaire de l'unirersité de Poitiers, constituée à la hâte pour me juger. Si le tribunal administratif de Poitiers a « refusé de statuer » sur cette question en juin 1975, c'est parce que, entre-temps, le conseil avait pu enfin procèder à une élection régulière... Le secrétaire d'Etat aux universi-tés est, lui, condamné « aux dépens ».

 Toujours en juin 1975, donc un an après les faits, le tribunal administratif de Pottlers a annulé le fameux « super-jury » d'exa-mens auquel nous (les étadiants et les enseignants de sociologie) avions dénié immédiatement toute compétence. (...)

Si l'on songe que ce sont essen-tiellement ces deux abus de pouvoir, aujourd'hui reconnus of-ficiellement comme tels, qui ont provoque la révolte du départeculier la forme de « résistance

passire o des émidants et ensei-grants (copies et corrections e parodiques et lors des examens d'octobre organises directement par le recteur, on est en droit de s'interroger sur la provocation dans laquelle nous sommes tombés: provocation qui a très alsèment conduit au but poursuivi. à saroir le retrait de l'habilitation à déliment de d'infants racionaire. à délivrer des diplèmes nationaux, la liquidation (provisoire? du département de sociologie, Enfin.

déparrement de socialogie, anilia, et c'est ce qui octasionne l'information de votre correspondant à Poitiers, le réglement de compte se poursuit et s'achère avec le licenciement des deux assistantes, au moment du les déclarations du secrétaire d'Elat aux universités. ne laissent planet aucun doute sur l'obligation de maintenir en sur l'obligation de maintenir en poste les assistants actuels. Il est donc clair que cette ultime rengeance du conseil d'université de Poitiers devra elle aussi, et dans les pins breis d'aix, ètre annuiée. Les grands inquisteurs de la bonne pédagogie et de la bonne sociologie poiterines, souvent juristes réputés, sont donc désavoués. (L)

Le Syndicat général de Péducation nationale (SGEN, affillé à la CFD.T.) proteste, dans un communiqué, contre le décret du 18 juillet autorisant des établissements privés sous con-trat à devenir établissements expérimentaux pour la recherche pédagogique (le Monde du sa-medi 2 août). Le SGEN estime, notamment.

que cette possibilité place les éta-blissements privés sur le même plan que les établissements pu-blies, ce qui revient à nier leur caractère spécifique.

vous voulez vous

D.E.C.S.

C.E.S. de

l'Expertise

Comptable

aux Comptes,

Epreuves d'Aptitud

aux tonctions de

Téléphonez au :

523.05.41

523.01.98

préparez au

Après avoir échappé au lynchage

#### UN ÉPICIER EST INCARCÉRÉ POUR AVOIR GRIEVEMENT BLESSÉ UN ENFANT AGÉ DE CINQ ANS.

M. Henri Cardinet, cinquante ans, perant d'une succursale de l'Union commerciale, avenue Gabriel-Péri à Balagny-sur-Thémanche 3 août, de blessures volontaires et incarcèré à la maison d'arrêt de Complègne, pour avoir crièvement blessé d'une décharge grièvement blessé d'une décharge de chevrotines, vendredi dernier, un enfant âge de cinq ans, Pascal Lacroix. Le garçonnet, venu ache-ter des bonbons dans le magasin tent par M. Cardinet, a été atteint à la tête.

kile année

Ce drame, dont les circonstances exactes sont encore inde-termines, a aussitôt suscité, dans ce bourg de mille quatre cents habitants, non seulement un très rif émoi, mais aussi une colère voisine de l'hystèris : cent cin-quante personnes environ ont tenté de lyncher le commerçant au moment où les gendarmes ve-naient l'appréhender. Ces derniers, qui eux-memes ont été molestes ont du arracher M. Cardinet à la foule déchainée. A Balagne-sur-Thèrain, on repro-che au gérant de l'Union com-merciale d'avoir un comportement e extremement bizarre », depuis que sa femme l'aurait quitté, il y a environ trois semaines. Le commerçant aurait déjà fait, à piusieurs reprises, usage de sa carabine, sans blesser personne avant vendredi dernier. Le cure du village a blamé l'attitude des personnes qui ont tenté de lyncher M. Henri Cardinet.

• Un attentat à l'explosif a été commis, dans l'après-midi du 3 août, contre un local de la Société de mise en valeur de la Societé de mise en vateur de la Corse (SOMIVAC) à Canale-di-Verde, près de Cerrione, sur la côte orientale de la Corse. La charge, relativement importante, a détruit un hangar où se trou-vaient les bureaux et les loge-ments des employés de la société. L'artentat n'a pas été revendique.

■ Trois brétiaires cartusiens du cuinzième siècle, dont un manus-crit, ont été dérobés, samedi 2 août, au musée de la Correrie de la Grande-Chartreuse (Isère). Relies en cuir fauve et de la forme d'un missel, ces bréviaires sont d'une très grande valeur. L'ordre des Chartreux a déposé 35, bd de Strasbourg, Paris 10° ; Saint-Laurent-du-Pont.

# **FEUILLETON**

# le beau Solignac

Paris, automne 1809. Le beau colonel de hussards Henri de Solignac, toujours sous la menace d'une balle qu'il reçut près du cœur et ne peut exitaire, accompagne, au sortir d'une soirée à l'Opéra. la charses amies chez Frascati. Son ennemi, le perfide marquis d'Olona, n'est pes loin.

#### LA BAVAROISE

A bavaroise était alors fort goûtée, et, comme tant d'autres modes parisiennes. celle-ci venait de l'étranger. Les princes de Bavière, visitant Paris, vers la fin du dix-huitième siè-cle étaient entrés au café Procope, un beau soir, et avaient demandé du thé servi non dans de la porcelaine, mais dans des carafes de cristal, et, au lieu de sucre dans ce thé, du sirop de capillaire. Le mélange parut bi-zarre, puis curieux. On le baptisa du nour des princes hayands. La du nom des princes bavarois ; la bavaroise fit fureur. Puis on rem plaça le sirop par du café ou du chocolat, et Paris compta une boisson de plus I Le mariage du prince Eugene de Beauhatnais avec une princesse bavaroise fournit aux beaux esprits qui, comme Désaugiers, cultivaient aiors le calembour, l'occasion d'une plaisanterie. Le prince Eugène était comme Joséphine, sa mère, qui avait constamment un petit mouchoir de dentelle à la bouche pour dissimuler ses dents. Aussi se mit-on à repéter : officier de l'armée si ses dents ne tombaient point. Mais on n'a pas besoin de dents pour prendre

Le garçon italien s'était éloi-gné. Pour passer des salons à l'office, il fallait traverser un couloir assez long, et à peine s'y était-il engagé qu'il se trouva face à face avec un homme de haute taille, la poitrine large, qui le saisit au poignet en l'appelant

Le garçon tressaillit et s'arrêta court Vous me connaissez? bal-

- Parfaitement, répondit l'au-tre. Tu te nommes Luigi Saverlo ; tu étais sergent au 14 de ligne, tu as disparu, déserté, après avoir emporté plusieurs objets, bourses et montres appartenant à des camarades, et cela pour suivre et pour payer une femme, Adeline Gautier, que tu aimais et qui est morte... Mon mauvais génie, fit

— Bon ou mauvais, peu importe. Ce qui est certain, c'est que je te croyais retourné à Chiari, ton pays, et que je suis étonné de te rencontrer à Paris, chez Frascati! Tu ne crains donc pas qu'un ancien camarade du 14° ne te reconnaisse et te

dénonce ? Les soldats viennent fort peu ici, dit Saverio, sans essayer de nier et stupéfait de se voir si blen connu.

blen connu.

— Les soldats non, mais les officiers ! Allons, regarde-moi et reconnals-moi à ton tour !

— C'est inutile, je vous ai reconnu, capitaine Ciampi, dit Luigi Saverio en baissant la tête.

— En bien ! dit Ciampi, choisis rapidement entre les deux alternations aux les reis l'offrir. Comnatives que je vais t'offrir... Com-ment te fais-tu appeler ici ? — Vittorio Mariani.

- Ou de te voir dépouillé de ce nom de Mariani et de t'enten-dre condamner sous ton véritable nom de Saverio, ou de gagner cent napoléons que voici en deux rouleaux !

Le jeu venalt sans doute d'être clément à Agostino, et il tenalt dans sa main les deux rouleaux que Saverio regardait avec une expression d'incrédulité et d'effroi — Cent napoléons ! deux mille francs ! bégaya le garçon.

Il prévoyait quelque condition terrible, impossible ou dangereuss. - Allons, hâte-tol, dit Ciampi. Ces garçons qui passent et repassent peuvent nous écouter et, là-bas, ils t'attendent !

La façon dont Agostino avait prononce ce ils fit deviner à

qu'il devait servir.

— Et, demanda-t-il en ne quit-tant point Ciampi du regard, que faut-il faire?

— Me laisser verser dans le

verre que devra boire celui des deux hommes qui est là-bas une goutte du flacon que voici. — Diavolo! fit le garçon en devenant très pâle et en regar-dant Agostino.

Cependant, Florival de Saint-Ciair, tout en dégustant son bis-cuit aux amandes, faisait remar-quer à Mme de Berruis et à la comtesse de Parges que le garçon était terriblement long à servir

les bavaroises. Solignac s'inquiétait blen peu du retard. Il se sentait pènétré d'une joie profonde. Il ressem-blait à quelqu'un qui verrait un songe prendre corps et devenir réalité.

Le colonel, assis en face des deux femmes, était placé à côté de Florival, de sorte que rien de ce qui se passait dans le salon ne pouvait lui échapper. Adossé à la muraille, il embrassait d'un coup d'œil la pièce tout entière et apercevait même la perspective des salons voisins.

des salons voisins. Mme de Berruis et la petite mme de Berruis et la petite comtesse, au contraire, ne pou-vaient examiner la salle qu'en se retourant, et ne voyaient même rien de ce qui se réfléchissait dans les hautes glaces, d'ailleurs assez éloignées d'elles.

Avec un instinct de soldat de grand'garde et qui redoute un piège, Solignac interrogeait les mouvements du salon, les allées et les venues dans la salle voisine, et il gardait la persuasion profonde qu'Agostino ne s'était pas éloigné.

Il est des heures où l'on sent près de soi l'ennemi invisible. Une sorte de magnétisme indéniable vous avertit que le danger

Solignac demeurait silencieux, tandis que Florival, la baronne et Louise, un peu distraite, cau-saient de choses insignifiantes. et il se laissait aller à ses songe-ries, lorsque, cette fois, il aper-cut non plus Agostino, mais An-

Saverio qu'il s'agissait des clients qu'il devait servir. dens le salon voisin, — Et, demanda-t-il en ne quit-tant point Clampi du regard, que roses, se montra au seuil du sa-lon, tourna son visage livide vers le colonel, lui jeta un regard étrange et disparut.

— La sœur après le frère! se dit Solignac, et, plus certain encore de la proximité d'un périi, il attendit oue le danger eût pris une forme et un nom

Au bout d'un moment, il vit arriver le garçon, la joue verdâ-tre, et, lorsque cet homme posa sur la table le plateau qui sup-portait les deux carafes qui con-tensiont. Les hommes qui contenzient les bayaroises, le colonel remarqua que les mains de l'Italien tremblaient.

Les bavaroises, légèrement fumantes, semblaient attendre qu'on les versat dans les verres. Florival, toujours à l'afrit des images poétiques, comparait la bavaroise au lait à quelque élégante beauté d'Europe, à la peau lactée, et la bavaroise au chocolat à une Africaine séduisante comme ces princesses maures. comme ces princesses maures-ques autrefois adorées des pala-

dins croisés. Solignac laissa tomber dans un verre le liquide crémeux et versa ensuite le chocolat qu'il tourna machinalement du bout d'une cuiller.

Cela m'a l'air un peu chaud, dit Louise, en penchant à demi son joil visage sur cette vapeur laiteuse qui montait du verre au trois quarts rempli.

En ce moment, Solignac tres-saillit de nouveau. Andréina, que ni Louise ni Mme de Berruis ne pouvaient apercevoir, entrait dans le salon, et d'un pas ferme mais machinal, elle semblait se diriger tout droit vers la table devant laquelle le colonel était

Derrière elle, aussi pâle qu'elle, semblable à un spectre, Agos-tino parut et disparut, comme un fantôme qui se montre et

- Il se joue autour de nous

DE JULES CLARETIE

NUMERO 25 a

quelque terrible drame caché. pensa Solignac.
Les yeux d'Andreina ne regardaient point le colonel ; ils étaient fixes et comme braqués sur les deux verres fumants que

Le colonel, à son tour, regarda ces verres et saisit, en quelque sorte à travers l'espace, la pensée même de cette femme. Evidem-ment, les bavaroises absorbaient la préoccupation tout entière d'Andréina. Mais pourquoi ? Solignac étendit la main vers

Saverio vensit d'apporter.

son verre et il vit aussitöt An-dréina, qui s'était subitement arrétée et se tenait debout au mi-lieu du salon, rapprocher ses mains l'une contre l'autre et lui adresser de loin un geste sup-pliant, avec un regard éperdu.

— Qu'est-ce à dire ? se de-manda le soldat

— Qu'est-ce à dire ? se de-manda le soldat.

Il comprenait à demi qu'An-dréina l'implorait, et il put lire clairement, comme dans un livre couvert, l'expression de soulage-ment, succèdant à l'angoisse, sur le visage de l'Italienne, lorsque sa main retombant sur la table, il laissa le verre loin de lui.

Alors un rayon joyeux brilla dans les yeux d'Andréina.

— Le danger serait-li là ? se dit Solimane

dit Solignac. Toute cette scène muette et pleine de sous-entendus tragiques avait échappé à Louise de Farges, qui ne pouvait apercevoir Andreina, et à Florival, assis à côté de Solignac, mais qui, lui, ne voyait, dans tout le salon, que les jolis yeur noirs de la pette comtesse.

Louise regardait, apper un sous-Louise regardait, avec un sou-rire d'enfant capricieuse, les deux

carafes à demi vides, et étendant tout à coup la main vers le verre que le colonel aliait un moment auparavant saisir : Je me suis trompée, dit-elle, en faisant une légère moue. C'est la havaroise au chocolat que je préfère. Voulez-vous me permettre de choisir, colonel ?

Et elle prit entre ses doigts
le verre de cristal qui contenait
le breuvage destiné à Solignac. Le colonel regardait toujours

Andreina. Il vit, cette fois encore, une transformation complète et profonde s'opèrer dans les traits de M!le d'Olona, et à la terreur la plus vive succédait chez elle une emotion soudaine, inattendue, un fremissement farouche qui res-

remissement sarouche qui ressemblait à quelque sinistre espoir.

— Ah! en vérité, pensa Solignac, je comprends, le Ciampi a fait son œuvre!

Saverio avait cèdé en effet.

Tandis qu'il lui glissait dans la main les rouleaux promis. Agostino avait versé dans une des petites carases que portait Luigi— dans la bavaroise au chocolat dans la bavaroise au chocolat
 quelques gouttes du flacon
taille à facettes que tout à l'heure le marquis tournait entre ses

doigts.

— Et cette fois, se disait Agostino en regardant Saverio s'éloi-gner, le beau Solignac ne guérira

Il sentit tout à coup une main se poser sur son épaule ; Il bondit en se retournant et aperqut An-dréina qui lui dit nettement. comme elle l'eût frappé d'un couteau :

couteau :

— J'ai tout vu! Je te suivals
et je t'éplais!

— Andréina! fit Clampi.

Qu'allait-elle faire? Evidem-Qu'aliait-elle faire ? Evidem-ment tout compromettre. Le mar-quis eut un mouvement de rage : il frappa du pied et se tordit les mains de colère. Andréina allait empêcher Solignac de boire le poison ! Solignac perdu était encore une fois sauvé !

— Misérable foile avec son amour ! murmura Ciampi.

Il voulut la suivre. l'empêcher

Il voulut la suivre, l'empêcher d'arriver jusqu'à Solignac, l'en-trainer hors de ces salles et de ce jardin, tandis que le poison verse ferait son œuvre, lente d'ailleurs non pas foudroyante, mais sûre. Oui, certes, il pouvait mais sure. Oul, certes, il potrant contraindre Andréina à s'éloigner. mais tout bruit chez Frascati était un péril. On accourrait, on demanderait la cause d'un tel scandale. C'était volontairement se perdre Mieux valait encore laisser Andréina se précipiter vers soliena commissant elle alternation de la contraint de Solignac, en espérant qu'elle n'arriverait pas à temps et que le poison serait absorbé.

(A sulvre.) Copyright le Monde.

Demissions, de

\*\* 11 7 -54 Des

TEMPERATURE. Tr. ... TIMTE # #4

Bending .

عيدونغ فارزان

hand le per

The second second

The manager of the same of the

A STATE OF THE STA M: Ca - <del>10</del> **\*\*\*\*** - --+ +++ The Property 200  $\sim 10-4 \, \mu + \Delta_{\rm col}$ ... 3407

3435441 3435441

. Editor

· 5 760

3 - 22 - 1 <u>`\_\_\_\_</u> \*\* /**\*\*** . 17mm 1 The section ingerstalle Zingerstalle 7 -- 2 \*\*\*\* A 750 747 F



## FAITS DIVERS

Après avoir échappé au lynchage

UN ÉPICIER EST INCARCIN

M. Henri Cardinet Cinquie ans, gérant d'une aucurale e Gabriel-Péri à Eclimy surme rain (Oise), a être inculpe à lontaires et meureré à la mase d'arrêt de Compième pour air de chevrotines, vendred dens un enfant agé de cinq ans pas un enfant agé de cinq ans pas ter des bonbons cans le mana tenu par M. Cardinet, 3 é atteint à la rête.

ce drame, dont les times tances exactes sont encore interminées, a aussibé suscité de habitants, non seulement une vif émoi, mais aussi une obvoisine de l'hystèrie tente de lyncher le comment une proposité l'appréhender. Ca enlers, qui eux-mères on é motestès, ont du priche de la foule denniée. Balagny-sur-Toèrair on les dicet général de estimale (SCEN. C.P.D.Y.) protesté, miniqué, contre le silet estortant de privés sous contrale approvés sous contrale approvés sous contrales exposentes exposentes exposentes approvés de secherche le secherche de secherche que sa femme in the com-

oulez-vous 12 SU DECS. CES de Corpotable

a corrections

i loss des examens

plats directement

i in est en droit

mir le provocation

noss sommes tom-on qui à les aux-au het poursuivi à it de l'assilitation lipièmes nationair, (provisoire?) du e sociologie, Enfin-occasionne l'infor-re correspondant à riement de compte

re correspondant à plement de compte : l'achère avec le ca deux assistantes, les déclarations du at aux universités laner aucun doute : de maintenir en muis actuels. H'est catte ultime vui-seil d'université de alla aussi, et dans

elle sussi, et dans Gale, être annulée.

inquisteurs de la gogle à et de la dogle a pottevines les réputés sont s. (...)

stine, notembert.

523.05.41 523.01.98

h iilis

MUNERO 23 -

the district of the Andreina in teast et course braques A desperator and the second and the a Persone in process inclines about paint.

Ation four childre

Ation four childre Staft sublement arthe reported at the control of the c

mat a demi qu'an-lorait et il mit lice nome dans un here ression de soulageerze kun de lu bit scrait-ip in and a second scrain in the page of the second scrain in the second scrain sc e scene mistir to

behappe & Louis et de gouwit aperila. et à Previs-de Collegne Car-sopali, dans tort e a join mus core de

Manufact Manufacture an trompte du ele. en charies d'us la Miner Andrews

fold encour, and

POUR AVOIR GRIEVEN BLESSÉ UN ENFANT AGÉ P

hillie place les éta-du vilage à l'active du vilag

\* Un offense \* commis. dans lessente comme un lessente 3 andr. contre un Société de muy en Corse (SOMIVAC Vende, pres do Car cite orientale and charge, relativement of detroit of annual control of the contr

D mail, au bi. de la Grande de la Grande Relier en eu forme d'un tont d'une L'ordre des ens glainte n

Stande separati Marin Was 5 TABLE 3 TABLE 

dania

E senti ent & l'anjouise sur dans le l'italienne, lorsque command sur le leute. 4.50 Section 1 E sugariant de la company de l more contra Act of the second

# It MONOR DEL'ÉCONOMIE

CONTRAIREMENT AUX PRÉVISIONS OFFICIELLES

# La production française pourrait être en recul cette année

FFICIELLEMENT on en est encore à assurer — notamment dans l'entourage de M. Fourcade — que le taux de croissance de l'économie française sera en 1975 de 2 % (après l'avoir prédit à l'automne de 4,2%). En fait, c'est à une croissance négative — un recul — qu'il faudrait plutôt s'attendre.

Le raisonnement qui permet de fonder cette crainte est simple : l'indice de la production industrielle a été de 110 en mai (base 100 en 1970) et seralt en juin comprisentre 109 et 110, soit quelque 11 % audessous de la moyenne de 1974 (123). La forme de la courbe est telle que la moyenne pour le premier semestre se situe à un niveau înférieur de 9 % par rapport à

la moyenne de 1974. Par conséquent, si l'on veut obtenir une croissance nulle de la production industrielle pour l'ensemble de l'année 1975, il faut seion l'indice — qui n'est, il est vrai. pas parlaitement significatif -- que la moyenne du deuxième semestre se situe à 9 1/2 au-dessus de la moyenne de 1974, soit encore à 18 % au-dessus de la moyenne du premier semestre. Ce aul impliquerait un redémarrage absolument foudroyant de l'industrie qui paraît impossible. Il y a donc de très fortes probabilités pour que la croissance de la production Industrielle soit négative en 1975. Reste à savoir de combien.

Pour que la movenne de l'ensemble de l'année 1975 reste simplement au même niveau qu'au premier semestre (moins 9 % par rapport à la moyenne 1974), il faudrait que l'indice remonte à partir de fuillet pour atteindre d'ici à la fin de l'année la cote 116; ce qui voudrait dire qu'on aurait touche en juin le fond de la crise, que le déstockage serait enfin termine et que la - reprise technique - tant attendue se produirait enfin. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il en sera ainsi.

Sans doute la consommation des produits industriels n'a-t-elle pas diminué au premier semestre, ce qui explique que les experts aient mis fant d'espoir dans le reprise technique : la production diminuant, l'ajustement de l'offre à la demande se fai sait par le déstockage; un jour ou l'autre le processus se retournerait, la production devant rattraper la demande. En fait, il se pourrait que ce soit l'inverse qui se produise : la demande s'ajuste à l'offre, en diminuant, Le point le plus bas de la courbe serait alors encore devant nous.

Tabler eur l'alignement de la movenne de 1975 sur celle du premier semestre - soit un recul de 9 % de la production industrielle par rapport à la moyenne 1975 - n'est donc pas avancer une hypothèse pessimiste.

Sur les autres composantes de la production intérieure brute (bâtiment, agriculture, commerce, services, etc.) que peut-on dire ? Très peu de choses. Les statistiques seront connues beaucoup plus tard (sauf pour le bâtiment, qui, lui aussi, a chuté). A partir d'enquêtes qualitatives, de sondages d'opinion, on peut cependant faire des estima-tions fragiles. C'est ainsi que M. Fourcade a sur sa table un compte provisoire qui donne pour l'ensemble de la PIB, durant le premier semestre, un taux de croissance négatif de près de 4,5 % par rapport à la moyenne de 1974; ce qui signifie, élant donnée la chute de la production industrielle une croissance à peu près nulle pour le

Si ce compte est exact, il faudrait, pour ble de 1975, avoir au deuxième semestre une croissance de 4,5 % par rapport à la moyenne de 1974 ; soit un progrès d'environ 9 % par rapport à la moyenne du premier semestre de 1975. Cela supposeralt pour les mêmes raisons que précédemment un redémarrage foudroyant. La croissance. nulle en 1975, est donc peut-être déjà hors de portée. Et l'on comprend mal que les milieux officiels continuent à avancer aussi résolument de s t a u x d'expansion positive

#### L'équilibre commercial par la récession

L'intérêt d'une croissance négative aura en tout cas été de faciliter le rétablissement de la balance commerciale par diminution des importations. L'Italie. le Jacon. les Etats-Linis, ont obtenu le même résultat, sans pour autant en tirer de gloire particu-

L'assurance qu'ont manifestée - jusqu'à ces demiers jours - MM. Giscard d'Estaing et Fourcade apparaît de ce point de vue quelque peu déplacée. Si l'équilibre mercial pronostiqué pour la fin de 1975 par M. Fourcade s'est produit beaucoup plus tôt, cela a été dù pour l'essentiel à la récession. En fait, le rétablissement de la balance commerciale était strictement incompatible avec le maintien du plein emploi et de la croissance (surtout à 4.2 % l).

Un problème fondamental se trouve ainsi posé : celui de l'Information statistique du gouvernement. Dès avril, des experts nationaux (1) et internationaux (2) avaient percu l'ampleu: jusqu'alors imprévue du déstockage. Ce phénomène a été la cause principale des erreurs de prévision sur la reprise technique, et il s'explique principalement par l'énormité du stockage, en grande partie spéculatif, de la période précèdente. Comment se fait-il que cette information, connue des spécialistes et, bien entendu, des milieux patronaux, ne soit parvenue apparemment nì rue de Rivolì ni à l'Elysée ? Il y a un flitre quelque part. Où ?

PHILIPPE SIMONNOT.

(1) La fédération C.G.T. des finances affirme, par exemple, dans un communiqué que « les techniciens des services de prévi que e les techniciens des services de prévision du département administration du ministère de l'économie et des finances araient été conduits à prévoir, des avril, une baisse de la production pour cette année ». Selon ce texte. M. Fourcade aurait néanmoins e présenté à la Commission des comptes de la nation, le 13 juin, un rapport relontairement optimiste, largement utilisé ensuite dans les déclarations gouvernementales ». mentales ».

(2) L'O.C.D.E. a révisè en baisse, à deux reprises, ses estimations. HAUSSE DU BLÉ ET DE NOMBREUX MINERAIS

# Le fumet de la relance est-il en train de retourner le marché des matières premières?

B IEN que la crise économique mondiale batte encore son plein, les premiers signés de tension viennent d'apparaître sur les marches de matières premières. Sans doute n'intéressent-ils encore que les produits agricoles, secteur où l'équilibre est toujours fragile en raison de la diminution des stocks et des aléas de la climatologie. Ainsì les prix des céréales viennent-ils d'effectuer un bond de 30 %, sur l'annonce d'achats massifs de l'Union soviétique affectée par la sécheresse; de même. la destruction par le gel d'une part appréciable de la prochaine récolte de caié brésilienne a provoqué une

Même en admettant que ces « frémissements » puissent apparaître un peu prématurés, anticipant la reprise de l'économie mondiale on peut noter qu'ils suscitent de l'inquiétude. M. Arthur Burns, président de la Réserve fédérale des Etats-Unis et gardien vigilant de l'orthodoxie monétaire, redoute une hausse trop rapide des produits alimentaires à base de céréales, qui contribuerait à relancer l'inflation.

Il remarque avec appréhension que les prix de vente pratiqués par des industries en pleine récession n'ont pas baissé, comme les lois de l'économie libérale auraient dû les y contraindre ;

au contraire, ils ont encore augmenté, les producteurs voulant absolument

conserver une marge bénéficiaire. Une chose certaine, en tout cas : la forte baisse du cours des matières, qui avait suivi la flambée du printemps 1974, est terminée, et. par endroits, commence à faire place à une légère remon-

Les gouvernements ne pourront donc plus compter sur elle pour minorer les effets de l'inflation interne et s'exposent même, en cas de reprise plus accentuée de leur économie, à voir les hausses de cours s'ajouter aux autres et contribuer à accroître les tensions.

#### • Céréales : un réveil brutal

Sur le marché mondial des céréales, la Motif : l'annonce d'importants achats de la C.E.E.

dre actuellement plus de 15 millions de spéculation s'est brutalement ranimée tonnes auprès des négociants américains ces dernières semaines, entraînant une et canadiens, et bientôt peut-être 4 milhausse brutale des cours (25 % à 30 %). lions de tonnes auprès des producteurs

Une telle nouvelle avait de quoi enflammer les marchés. Les opérateurs se souviennent des achats soviétiques massifs de l'été 1972 qui provoquerent. l'année suivante, une flambée des prix, nassant du simple au double comme l'indique le graphique ci-contre. Après une rechute des cours. la diminution de la récolte américaine de 1974, affectée par la pire sécheresse denuis vingt-cinq ans, entraibrutale, suivie à noufonde jusqu'au mois de juin dernier. Au printemps 1975, malgré un dangereux stocks, le marché mondial du blé appa-raissait excédentaire, et, en tout cas, suffisamment approvisionné pour satisfaire la demande globale. La récolte américaine devait, et doit tonions atteindre des niveaux records, en augmentation de plus de 20 %. à tel point que le secrétaire d'Etat à l'agri-

grains à l'étranger pour éviter un gon-

de ses activités, récupérera de l'argent

et pourra ensuite faire appel aux capi-

taux étrangers, sans danger pour la

Les syndicate ouvriers, la C.G.C., des

cadres non syndiqués et des membres de

la direction n'approuvent pas cette poli-

tique. Le secrétaire général de la société

et un directeur, qui n'ont pas pu empê-

cher la « filialisation », ont démissionné

Pour les organisations syndicales et les



est menacée par la sécheresse. Le montant de ces achats, discrètement révélé, a augmenté au fil des jours pour attein-

culture, M. Earl Butz. souhaltait, il y a trois semaines, que le Etats-Unis vendent le maximum de

Démissions, démantèlement, rumeurs de licenciements chez Jaeger

# Quand le personnel tire la sonnette d'alarme

les quelque 50 % des salariés des usines Jaeger qui viennent de partir en congés auront du mai à oublier leurs problèmes professionnels et notamment les menaces sur leur leur politique sociale, ont démissionné : le démentélement de l'entreprise a été annoncé ; en dépit des apaisements, les rumeurs de licenciements ont alourdi le climat social dans une société victime, comme bien d'autres firmes, de la crise économique et d'un endettement financler trop important.

N'oubliez pas de laisser volre adresse de vacances. » Les quatre-vingts cadres qui, sur l'initiative de la C.G.C., se sont réunis plusieurs fois ces dernières semaines pour « veiller au grain » ont décidé de se tenir informés durant ce mois d'août qui peut réserver des surprises. « La gravité de la situation appelle des solutions urgentes », ont écrit ces directeurs et ingénieurs dans une lettre à plusieurs ministres. « Nous vous demandons à nouveau d'intervenir (...) afin de mettre fin au processus de démantèlement de la société Jaeger », ont ecrit les syndicats C.G.T., C.F.D.T.,

F.O. et C.G.C. dans une lettre du 34 juillet au ministre de l'industrie. La société Jaeger — firme de pointe dans les équipements de bord pour l'automobile, la mesure pour le matériel ferroviaire mais aussi l'horlogerie et l'aéronautique — a bénéficié durant des années des fruits de l'expansion : « Elle a peut-être mene une vie trop calme ». se demande son directeur général M. Cassignol, un manager à l'américaine qui, installé depuis deux ans au poste de commande, s'est heurté à d'autres membres de la direction, jugés, à tort ou à raison, trop « sociaux ». Les premières difficultés ont com-

Où trouver l'argent?

La situation économique se dégradant consacre une partie de ses activités à la défense nationale (équipements pour sans cesse, la société Jaeger, qui, affirmet-on, a un carnet de commandes raisonles Mirage, Alpha-Jet, etc.). nable, doit à nouveau faire face à une « Le gouvernement, explique-t-on, nous « crise financière ». Où trouver l'argent a demandé de placer ce secteur aérofrais? La solution qui vient d'être prenautique en fliale, interne d'abord, conisce presente l'avantage, selon la externe par la suite » ; la première étape direction, d'être fondée sur une intersera terminée avant la sin de l'année, vention directe des pouvoirs publics : les services aéronautiques déménageant la raison invoquée est l'importance prise dans une ancienne usine de Levallois. par V.D.O., entreprise étrangère, dans

le capital d'une firme française, qui

mencé, en 1973, avec un déficit de 5 millions de francs qui, l'année dernière, est monté jusqu'à 26 millions de francs. L'entreprise pour répondre aux objectifs du gouvernement (développer la décentralisation et l'exportation) a beaucoup investi en province et à l'étranger. Pour faire face à ses besoins de trésorerie elle s'est lourdement endettée (frais financiers accrus de 60 % en 1974) et, devant les réticences des capitaux français à s'investir, de plus en plus liée à une firme allemande -V.D.O. Adolf Schindling — qui de 20 % du capital est montée, l'année dernière,

Jaeger, en « fütalisant » ainsi une partie

cadres, la lutte d'influence se poursuit au sein de la firme : il s'agit d'éviter ce qu'ils considèrent comme un déman-« Il faut tout d'abord préciser,

défense nationale.

indiquent les cadres, que le gouvernement n'a vas formellement demandé la mise en filtale. Cette décision, si elle se conjirme, ajoutent-ils, comportera de nombreuz dangers. » Jusqu'à présent, le regroupement des activités automobiles et aéronautiques permettait de bénéficier des progrès technologiques des uns et des autres, voire, en cas de récession dans une branche, de muter le personnel pour éviter les licenciements.

JEAN-PIERRE DUMONT,

(Lire la suite page 10, 1" col.)

Ce robuste optimisme n'a pas été ébranlé par l'ampleur des achats soviétiques, dont l'effet a, néanmoins, été de faire monter brutalement les prix. Ces derniers, sans doute, étaient retombés trop bas compte tenu des coûts de production, selon un scénario que nous avions qualifié d'absurde (« le Monde de l'économie » du 29 avril). Mais leur baisse faisait l'affaire des responsables chargés de lutter contre l'inflation, d'où les craintes de M. Arthur Burns à l'égard d'une hausse des prix alimentaires.

flambée brutale des prix, qui ont augmenté de 80 % en

quelques jours. Le cacao lui-même, qui, theoriquement, devrali rester abondant cette année, vient de renchérir

de 50 % en un mois, rattrapant presque sa baisse de

déprimé que les prix y sont tombés au plus bas niveau

depuis quinze ans, on enregistre une lente remontée

malgré l'existence - et le poids - de stocks considé-

Mais, sur le marche des métaux non ferreux, si

40 % depuis le début de l'année.

En tout cas, les achats soviétiques auraient pour effet de rendre fiévreux un marché qui s'était calmé depuis le début de l'année. En matière agricole, rien n'est jamais acquis tant que les récoltes ne sont pas engrangées. Ces derniers jours, à Chicago, l'on redoutait les effets de la sécheresse — toujours elle — dans le Middle-West, et les cours montalent pour redescendre un peu sur l'espoir d'averses bénéfiques spour le prochain week-end.

FRANÇOIS RENARD.

(Lire la suite page 10, 1'= col.)

# **GAGNER**

F rapport Thiede, fameux par le Concert de protestations qu'il souleva en France en 1973, avait montré que les agriculteurs sont farouchement hostiles à l'une des consèquences logiques de la doctrine libreéchangiste sur laquelle repose la politique agricole commune : la libre circulation des produits — même assortie de la solidarité financière et de la prélérence communautaire - amène inélucte blement pour une denrée de qualité égale la région produisant au meilleur prix à monopoliser le marché. Transposé au secteur villcole, ce prin-

cipe permet désormais à l'Italie, qui louit d'un climat tavorable, d'une maind'œuvre bon marché et d'un taux de change facilitant les exportations, de coloniser le marché des vins de table trancais. Les viticulteurs méridionaux qui avalent déjà tendance à considérer i'- Europe verte - comme une guigne, sont partis en guerre contre ce qu'ils considérent comme de l'Impérialisme, C'est le fond de la crise viticole sur lequel s'est greffée, au fil des mois, une masse d'arguments passionnels concernant les responsabilités de chaque pays dans la surproduction, la qualité respective des vins produits de part et d'autre des Alpes, les motivations des hommes politiques, les celculs des alfai-

Comment en sortir? Le commissaire européen chargé des questions agricoles, M. Pierre Lardinois, peñse que les ministres de l'agriculture des Neul arriveront sans doute à s'entendre le 9 septembre prochain sur une réforme du consommation courante. En effet, même si le soutien du marché du vin ne coûte aux Européens que 2,5 % de leurs décomme pour les Français il faut revenir à un équilibre entre l'offre et la vins a augmenté de 2 % par an, alors que la consommation stagnalt à peu près (+ 0,2 % seulement par an). Ces quatre dernières années, il a tallu « brûler » après chaque vendange quelque 3 millions d'hectolitres de « gros rouge ». pour éviter tant bien que mai l'effondrement des cours.

Toutefois, depuis octobre, plus de 12 millions d'hectolitres ont dû être distillés en France, sans que le prix payé aux producteurs leur assure pour autant un revenu correct. La colère des vignerons ne pouvait donc s'apaiser. Les Neuf sont maintenant contraints de discipliner la production, en tenant compte des données sociales, régionales et politiques du problème vilicole. Sinon leur objectif, politique autam qu'économique - mettre fin à la guerre du vin, n'aura aucune chance d'être atteint.

### FAITS ET TENDANCES

#### **DEPUIS QUINZE ANS**

# Le tiers de la réduction des horaires de travail est absorbé par l'allongement des trajets de transport

U départ de leur domicile au retout le soir, les Français qui travaillent à l'extérieur et dans la journée (76 % des actifs) ont passé hors de chez eux, en 1974, onze heures quatre minutes (1), indique la revue Economie et statistique de juilletaoût 1975. De part et d'autre de cette moyenne, des écarts non négligeables sub-

sionnelles, comme le montre le tableau ci-dessous

Les patrons, les membres des profes journées de travail — temps de trajet, repas et pause compris - plus longues que les employés. Si l'on s'en tient à la durée effec-

L'EMPLOI DU TEMPS D'UNE JOURNÉE DE TRAVAIL



LIBÉRALES

**PATRONS** 



CADRES SUPÉRIEURS





11 h 10 Journée de travail, repas et trajet 8 h 40 Travail effectif

| •                                      | PAUSE-MIDI |
|----------------------------------------|------------|
| TRAVAIL 8h22                           | 0h53 1h16  |
| Januaria de Januaria de Espansia sersa | 41 h 0.4   |

Journée de travail du Français moyen : 11 h 04 Source : Économie et Statistiques , juillet-août 1975

en moyenne), on constate cependant que les ouvriers passent un peu plus de temps à l'usine que les cadres ne le font dans leur bureau (sept minutes de plus par jour, soit plus d'une demi-heure par semaine). Le temps de travail effectif varie sensibleme selon les secteurs : les non-salariés travalillent une heure 8 minutes de plus que trente-huit minutes de plus que ceux du secteur public, l'écart maximum deux heures treize minutes.

En général, le journée de travail pour la temme (dix heures cinquante-trois minutes) que pour l'homme (onze heures seize minutes). Cette différence se traduit par un départ plus tardit le matin (une demiheura) et une pause plus longue à midi.

La comparaison entre cette enquête, réalisée en 1974, et celle qui avait eu lieu en 1959 est édifiante. Deux points positits en ressortent : un étalement tout d'abord des horaires de départ, puisque partent désor-mais avant 18 heures 51 % des ouvriers, au lieu de 43 % en 1959, et 42 % des employés, au lieu de 19 %; une réduction de deux heures auinze minutes environ de la semaine de travell (quarante-trois heures pour les ouvriers et employés, au lieu de quarante-cinq heures trois minutes). Cette demière amélioration est cependant largement atténuée par l'accroissement des temps de trajet : cinquante et une minutes pa jour en 1974, au lieu de quarante-trois minutes. Soit un - gâchis - de quarante minutes par semaine qui absorbe le tiers de la réduction des horalres.

A Paris, ce phénomène est plus a puisque les travailleurs de la région passent une heure seize minutes par jour, en movenne, en transport, au lieu d'une heure six minutes en 1959, soit une augmentation de cinquante minutes par semaine. Le slogan - Boulot, dodo, métro - demeure tou-

# PRIX: en juin, les fruits s'envolent... INDICE GÉNERAL LOYERS VIANDE DE PORC 1974

La hausse de 0,7 % de l'indice iénéral des priz de détail français en juin a correspondu à une housse de 0,9 % des produits alimentaires. Parmi ceux-ci, la viance de porc a monte de 15 % en un mois, tandis que les fruits augmentaient, pour le deuxième mois consécutif, de plus de 2 % : 2,9 % en juin après 2,5 % en moi Certes, des gelées tardires ont anéanti la récolte de bien des vergers. Mais l'eijet de contagion a sans nul doute joué, accentuant les effets de la raréfection de certains produits sur le marché.

Ce moutement ascendant des prix

des produits agricoles peu transformés n'est d'ailleurs pas terminé, si l'on en croit ic direction des prix, qui s'attend dans les prochains mois, à de nouvelles housses des denrées alimentaires, à l'exception peut-être de la viande de bœui.

Le paiter que connaissent les prix du gue de rilie et des loyers parisiens est tout a fait temporaire : on saura d'ici peu si la limitation à 7,5 % de la hausse des loyers de juillet, recommandee par le ministre de l'économie et des finances, a été respectée par la majorité des propriétaires privés.



#### RÉFLEXIONS POUR LE VII° PLAN

#### L'inquiétude aidant...

UE demande-ton à une volture? solide en cas d'accident conformande-t-on à un appartement : d'avoir un style jeune, une cuisine equipée des derniers gadgets à la mode ou d'être bien isole du bruit et de la température extérieure ? Ces questions et blen d'autres du même genre, peu d'industriels se les posent en des termes aussi simples. Quand un chef d'entreprise cherche, comme on dit, à « innover », c'est avant tout pour être le premier - et, pendant un temps, le seul - à mettre un produit sur le marché. Car cette forme de solitude est confortable : elle permet de vendre cher sans se soucier d'une concurrence qui n'existe pas.

Survient la crise du pétrole et l'on ose dire tout haut ce que chacun pensait tout bas : qu'en fait de progrès techniques et d'innovations, on gaspille

tant et plus sans utilité et souvent sans D'être belle et rapide ou bien satisfaction. Une prise de conscience c'est probablement cela.

> L'ensemble des réflexions que vient de publier un groupe de travail dirigé par M. Pierre Piganiol, sous le titre Voies nour-lles pour la croissance, sera donc probablement beaucoup mieux entendu qu'il ne l'aurait été il 7 a seulement

> Que dit le rapport Piganiol? Beaucoup de vérités de bon sens; et par exemple : « La prolifération de noureaux objets d'une valeur d'usage contestable coexists avec une très grande difficulté de l'appareil de production à susciter des innovations significatives dans le substrat matériel du mode de

> Nos voitures roulent à 150 on 200 kilomètres à l'heure, mais il nous faut souvent plus d'une heure pour parcourir de faibles distances en ville ; on construit des ordinateurs de plus en plus perfectionnés mais les voyageurs continuent de grelotter ou de suffoquer dans les trains en hiver parce que les thermostats ne fonctionnent jamais correctement. Ces exemples, M. Piganiol ne les donne pas précisement, mais l'idée y est.

Pourquoi ces lacunes et ces paradoxes ? On sait bien les raisons qui empêchent la concurrence d'étre un obstacle à la hausse des prix, les raisons qui font que souvent même la concurrence accélère l'inflation. Mais pourquoi nos systèmes de libre entreprise répondent-ils si mal. si imparfaitement, à des besoins souvent élémentaires ? L'intérêt des réflexions du groupe Piganiol est d'apporter des essais de reponses à des questions que maintenant chacun se pose.

Monde

1 .,

Command of the

Larra sations,

ಕೆ ಮುನ್ನಲ್ 👑 🖥

To the Professional States

· 432% / 1888

Portage Control

72 2 3 2 1

- 1. A. - 1.

En voici un. Dans le domaine de la recherche militaire ou spatiale, les techniciens savent, a priori, ce dont ils ont besoin : une fusée capable de parcourir telle distance en transportant telle charge, un avion capable de transporter tant d'hommes à telle vitesse et de voler à telle altitude. C'est à la technique de fournir les solutions adéquates. L'objectif préexiste aux moyens.

Dans l'industrie travaillant pour les besoins civils, le processus est exactement inverse : on fait l'inventaire de tout ce qui peut être fabriqué à partir des techniques existantes. Et cela sans se demander si vraiment on a blen besoin de tel ou tel produit, sans se demander non plus s'il ne faudrait pas chercher à satisfaire tels pesoins vis-àvis desquels la technique est muette pour l'instant. « Il serait naif de croire, écrit le groupe Piganiol, que seules la distraction ou la stupidité des hommes sont cause de cette tendance universelle à inverser l'ordre des priorilés, mais, puisque nous vivons, parait-il, une ère de changements accélérés, il n'est pas interdit d'espèrer qu'on finira par voir disparaitre cette étrange déviation intellectuelle, »

ALAIN VERNHOLES.

#### marchés Le retournement des

Compromettant les deux prochaines récoltes de café, le gel qui a frappé une partie du Brésil et du Paraguay, pays assurant plus du tiers de la production mondiale, a en quelques jours relancé la speculation sur les marchés internationaux.

Même si la flambée récente des prix des céréales peut n'être qu'un feu de naille, le marché mondial du grain est redevenu e sensible » au moindre aléa ou moins importantes.

pour le plus grand dam des consommateurs, notamment ceux des pays en voie de développement, qui importer des céréales en or

#### • Matières premières industrielles :

#### début d'un lent redressement

Très sévèrement éprouvés par la crise mondiale et le déstockage massif qui en a résulté, les cours des grandes matières premières industrielles, qui avaient touché au printemps le fond de la baisse. commencent à se redresser lentement. C'est le cas du cuivre, dont le prix, tombé de 1400 livres la tonne en mai 1974 à 500 livres en janvier 1975, est récemment remonté à 600 livres. Certes, l'existence de stocks très importants (1,2 million de tonnes, soit plus de 15 % de la consommation annuelle) constitue un « matelas » propre à alimenter, en principe, toute reprise de la demande, donc à retarder un redressement appré-ciable des cours. Mais si les opérateurs sur les marchés mondiaux avaient l'impression que le processus inflationniste pouvait reprendre, ils commenceraient à se « couvrir », donc à stocker du cuivre, du zinc, du plomb ou de l'étain.

Un autre indice significatif est donné par la décision des producteurs américains d'aluminium - ils alimentent la moitié de la consommation mondiale qui, en dépit d'une baisse de 20 % de leurs ventes, viennent de relever leurs

prix, au grand scandale des autorités fédérales. Quoi qu'il arrive, les prix ne baissent plus désormais, car les entreprises entendent répercuter sur le consommateur l'augmentation régulière de leurs coûts de production. Un tel processus, qui contredit les théories antérieures sur la formation des prix, est lourd de conséquences pour l'avenir. FRANÇOIS RENARD.

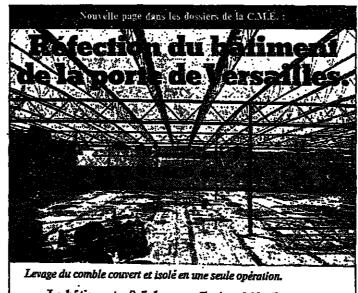

Le bâtiment n° 5 de ·la Porte de Versailles, qui avait brûlé en mai dernier lors de la Foire de Paris, sera entièrement reconstruit fin août 1975. La CME,

Constructions Métalliques et Entreprises, a relevé ce défi. Spécialiste de la conception et réalisation d'ouvrages métalliques, la C.M.E. utilise, pour tenir ce délai-record, une technique de charpente brevetée sous le nom de

"structure caniveau".

Ce procédé, d'un prix très intéressant, permet en effet de réaliser, dans des délais très courts, de très grandes surfaces couvertes en matériaux légers ou en complexe multicoaches: ceci pour des pentes extrêmement faibles.

Le nouvel édifice couviña 8.500 m2 et atteindra 9,50 m de hauteur.

> Division Bâtiments Industriels 13, rue Domer 69353 Lyon Cedex 2 Tél.: (78) 69.50.04

# Nuages sur l'avenir de Jaeger

(Suite de la page 9.)

Le départ de la branche séronautique risque, selon les cadres et les syndicats ouvriers, de rendre encore plus fragile la société. Quant à l'emploi d'abord. L'arrêt de l'embauche et les départs naturels ont déjà ramené les effectifs de six mille huit cents à six mille salsries. Sur le plan financier, le nouveau Jaeger sera « davantage encore dans les mains de V.D.O. ». Or cette firme, font remarquer les cadres, est, elle aussi, en difficultés; ne doit-elle pas payer au fisc allemand près de 30 millions de deutschemarks pour fuite de capitaux en Suisse?

Le personnel, qui « n'entend pas être mangé à n'importe quelle sauce », au gré des changements éventuels de pro-priétaires, souhaite donc une solution française. e Aidez-nous avant que la tirelire ne se casse », ont demandé les syndicats an gouvernement. Leurs raisons? Outre un attachement psychologique et profond à l'entreprise, ils insistent sur le renom international de la marque Jaeger, sur le fait que e la firme n'est pas un canard boileux » et que, par le passé, elle a « payé » la croissance de l'industrie automobile et

aéronautique. « Sur intervention des pouvoirs publics, nous avons fuit des efforts coûteux pour Concorde. Airbus, Mercure ; les prix de nos équipements automobiles n'ont pas suivi ceux des voitures. Or nous sommes le seul fabricant français de tableaux de bord ; ce seruit dommage de nous laisser éclater. >

Que demandent les cadres et les syn-

dicats? Une participation de compagnies

d'assurance ou de l'IDI; voire des aides

de l'Etat. Mais les pouvoirs publics en

ont-ils les moyens? Jaeger n'est pas la seule firme à traverser une crise. Selon un rapport du Crédit national, cité par les cadres eux-mêmes, sur vingt et une sociétés du secteur automobile, sept ont un endettement trop éleve et manquent de fonds propres. Au total. le besoin de financement est de 600 millions de francs. « Nous, ajoutent. les cadres de Jaeger, nous réclamons seulement 60 millions de francs. Nous sommes vulnérables, mais la situation. aujourd'hui, n'est pas catastrophique. » Pour la première fois, dans la société, les cadres se sont regroupés et parallèlement aux syndicats, ils tirent à temps, espèrent-ils, la sonnette d'alarme.

JEAN-PIERRE DUMONT.

#### RELIGION

صكدا من الاصل

#### CATASTROPHES

#### « Lieux d'Église » un livre pour pèlerins-touristes

yecances ne rime pas forcé-ment avec indolence. Nombreux sont ceux qui aiment « profiter » sont teux du annent a pronter a de leurs vacances pour se culti-ver, approfondir leur foi ou décou-vrir un nouvel art de vivre. C'est peut-être à eux que pen-sait Philippe Boitel en écrivant un livre qui vient de paraître au cont. Lieux d'Enlies En quelum livre qui vient de paraître au Seul, Lieux d'Eglise. En quelques pages succinctes, il brosse le « portrait » de six hauts lieux de l'Eglise post-conciliaire en France — L'Arbresle, Les Fontaines, Boquen, La Sainte-Baume, Saint-Michel-de-Cuxa, Taizé — et d'un septième, lieu de pèlerinage plus traditionnel, mais qui, avec ses trois millions de visiteurs par an, demeure, après le Vatican, le premier lieu de pèlerinage de toute la chrétienté : Lourdes.

« L'Eglise-institution ressemble

 ∠'Eglise-institution ressemble à un immense vaisseau évasé. à un immense vaisseau évase, écrit Philippe Boitel. La coque, pourtant encore solide, produit de sinistres craquements... Pour cer-tains, l'affaire est entendue. Le navire va sombrer; au mieux, on le récupérera pour le mettre dans un musée archéologique ou folklo-iques. L'ieux d'Eulise se veut une factes. riques. » Lieux d'Eglise se veut une réponse optimiste à de tels pro-phètes de malheur. Les expé-

#### Fondateur d'une association de protection contre les sectes

#### LE DOCTEUR CHAMPOLLION **EST MORT**

(De noire correspondant.) Rennes. — Le Dr Guy Cham-pollion est décédé à Rennes le jeudi 31 juillet à l'âge de cin-quante-quatre ans. Son nom reste attaché à la lutte contre les agissements de certaines sectes. Il avait, en effet, fondé, en décembre dernier, à Renes, la première asso-ciation pour la défense des va-leurs familiales et de l'individu (ADFL) (le Monde du 12 fé-vrier) qui existe aujourd'hui dans

cinq régions de France. Les recherches qu'il avait faites sur les vues et les méthodes des filiales en France de Sun Myung Moon (Association pour l'unifi-cation du christianisme mondial et pionnier du nouvel age) permirent de déclencher une vaste campagne d'information et de mise en garde tant en France qu'à l'étranger. Une enquête in-diciaire est ouverte en France depuis le mois de juin. Depuis, le Dr Chempollion, avec ténacité et courage, poursuivant son en-quête, rassemblait des documents et dénonçait les dangers d'un re-crutement fait parmi les jeunes des nations occidentales en vue d'une guerre en Corée. Le dernier discours prononcé par Moon à Séoul lui confirma les craintes

naire d'une famille de Savoie liee à celle du célèbre orientaliste français. Il était père de sept en-fants, dont l'un a été endoctriné

riences nouvelles qui y sont décrites montrent que les chré-tiens savent encore inventer, que la vie continue de circuler dans ce corps deux fois millénaire. La vie jaillit, bouscule les habitudes, entraîne l'Eglise, souvent malgré elle, vers des chemins nouveaux. Un couvent à l'Ar-bresle, d'ancien siudium pour futurs dominicains se transforme en centre de sessions : Les Fon-taines, à Chantilly, sont devenues, grâce aux jésuites, un centre religieux et culturel ; à la Sainte-Baume, en Provence, un domini-cain entreprenant tente de concilier le sacré et le profane : Boquen, ancienne abbaye cistercienne en Bretagne, cherche, à travers de nombreuses péripéties, à devenir un laboratoire pour un nouvel art de vivre ; des béné-dictins venus de Montserrat à Saint-Michel-de-Cuxa, près de Perpignan tentent une expérience de vie religieuse renouvelée : la de vie rengieuse renouveres: la communauté monastique et œcuménique de Taizé se met à l'écoute des jeunes. Même Lourdes, qui provoque le plus souvent chez les chrétiens progressistes un sourire géné ou attendri, change de

rire géné ou attendri, change de visage, opère un retour à l'essentiel, à l'esprit évangélique.

Les moines ont toujours su choisir leurs lieux de retraite et ceux qui font l'objet de ce livre en valent le déplacement. Un livre à acheter et consulter sur les chemins de vor receives de vor les chemins de vor receive de vor les chemins de vor receive de vor les de vor mins de vos vacances, que vous soyiez pèlerins ou simples tou-

ALAIN WOODROW.

(★) ← Lieux d'Eglise », Editions du Seull, 192 pages, Prix : 23 P.

#### L'ÉPISCOPAT ITALIEN CONDAMNE UN RECUEIL DE PRIÈRES EUCHARISTIQUES

Rome (A.F.P.). — La confé-ence épiscopale italienne a condamné e publiquement » un livres de prières eucharistiques que le jésuite italien Piero Bruque le jesuite italien Piero Bru-gnoli a écrit pour les commu-nautés de base. Dans une décla-ration diffusée le 2 août, les évêques mettent les fidèles en garde, en qualifiant de « grave-ment illicite l'usage de ce livre de prières eucharistiques, au cours de la messe aux tous, au cours de la messe, par tous ceux qui veulent rester en communion avec *l'Eglise* ».

Le Père Brugnoll, quarante-neuf ans. un des fondateurs du mouvement contestataire 7-Novembre en 1972, a été éloi-gné par le Père Pedro Arrupe, supérleur général des jésuites, de l'université grégorienne où il était professeur de théologie.

Il a manifesté, dimanche, son étonnement pour le jugement porté par les évêques italiens sur qu'il avait exprimées quelques ses prières, en déclarant qu'elles mois plus tôt.

Le Dr Champollion était origibiliques tenant compte des exigences des communautés». « Je déreloppe une théologie de fraternité entre les hommes, a déclaré le Père Brugnoli, en réponse à une théologie de pouvoir. »

#### LE PÈRE THÈO VAN ASTEN ANCIEN SUPÉRIEUR DES PÈRES BLANCS ANNONCE QU'IL VA SE MARIER

Rome (A.F.P.). — Le Père Théo Van Asten (Néerlandais), ancien supérieur des Pères blancs, estime pouvoir a continuer à servir le tiers-monde comme laic marié, plus efficacement qu'au sein des institutions ecclésiales ». apprenait-on le 3 août à la curie rénéralice des Pères blancs à Rome.

#### Le Monde Service des Abonnements

5, rue des Italiens 75127 PARIS - CEDEX 09 C. C. P 4207 - 23

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois \_ \_ \_

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. ex-COMMUNAUTE (sauf Algérie) 99 F 160 F 232 F 380 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 144 F 273 F 402 F 530 F ETRANGER

I - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 115 F 210 F 307 F 400 F

IL - TUNISIE 125 F 231 F 337 F 440 F Par vois sérienne tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ca chèque à leur demande

Changements d'adresse défi-nités ou provisoires (deux semaines ou plus), nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimerie. La nouvelle a été annoncée aux trois mille quatre cents Pères blancs, servant surtout dans les diocèses africains, par le Père Jean-Marie Vasseur, actuel supé-rieur. Il explique dans une lettre « l'évolution progressive » de la réflexion du Père Van Asten, et exprime son respect pour cette « décision personnelle ». Celle-ci n'a provoque jusqu'à présent au-cune réaction de la part du Vati-can, qui n'a pas encore relevé le Père Van Asten de ses vœux.

Le Père Van Asten avait de-Le Père Van Asten avait de-mandé au synode de 1971 « des paroles de vraie compréhension, de charité et de justice pour les prêtres qui quitient le ministère », ajoutant : « Le souci des enfants ou l'affection d'une femme seraient-ils plus dangereux pour un prêtre que le souci des richesses et les jumées de l'en-cens? »

[Professeur en Tanzanic jusqu'à son élection comme supérieur de la Société des Pères biancs en 1967, le Societé des Peres hiants de 1801, 18 Père Van Asten, âgé de cinquante-deux ans. avait demandé l'an dernier, à l'échéance de son mandat, à ne pas être réélu à la tête de la congrégation. Il vit actuellement incognito à Rome, où il se consacre des tâches d'assistance aux désbé rités. Il est connu pour ses opinions avancées, et notamment pour sa décision spectaculaire, en 1972, de retirer les quarante-deux Pères

blancs du Mozambique en signe de protestation contre le régime raciste

portugais.]

l'ordre public.

• Après de nouveaux incidents à Franqueville-Saint-Pierre (Sei-ne-Maritime) lors de la messe célébrée le 3 août, contre la volonté des autorités écclésiastiques. par l'abbé Charles Levillain, an-cien curé destitue par l'archeve-que de Rouen le Monde du 22 juillet), le maire de la com-mune, M. Lemonnier, a fait sa-mune, M. Lemonnier, a fait savoir qu'il avait pris un arrête fermant l'église pour une durée illi-mitée afin d'éviter de troubler

#### Des milliers de jeunes étudient la Bible à Bruxelles

De notre correspondant

Bruxelles. — « Notre Dieu n'est pas mort. Désolé pour le vôtre » : ce n'était qu'une des innombrables inscriptions sur les teeshirts des quelques milliers de jeunes venus étudier la Bible dans l'ancien grand palais de l'Exposition universelle de 1958 où ils ont vécu pendant dix jours, dormant dans des sacs de couchage et se nourrissant dans des cantines improvisées. Trente-cinq pays avaient des représentants à l'Eurofest 1975, le Pestival international « des jeunes qui veulent ressembler à Jésus ». Six cents adolescents étaient venus d'Espagne, deux cents d'Afrique du Sud, six mille cinq cents de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Norvège, de R.F.A., de Finlande, d'Asie et même d'Australie pour « être instruits dans la repour « étre instruits dans la Bible et eucouragés dans la re-cherche d'un style de vie chré-

Pendant dir jours, dans une atmposhère de Festival de Wood-stock, ils ont été harangués par des prédicateurs venus des quatre coins du monde. Mais l'évêque anglican noir d'Ouganda Festo Rivengere et l'Argentin Luis Palau, qui a fait carrière, à la télévision et au cinéma, n'étaient que les « vedettes américaines » de Billy Graham, venu tirer les marrons du feu. Tout au long de marrons du feu. Tout au long de la journée, les orateurs et les chants préparaient le moment culminant de la soirée où, à heure fixe. comme s'il était à l'affiche de l'Olympia, l'évangéliste de la Caroline du Nord sautait sur la scène au brandissant la Bible scène en brandissant la Bible. Billy Graham a l'habitude des

SITUATION LE4.8.75 A O h G.M.T.

planches: il entame sa harangue sur le ton familier, par des anec-dotes. Il a des amis nombreux en Belgique, il a rencontré, en venant, un chauffeur de taxi qui venant, un chauffeur de taxi qui lui disait que... et brusquement c'est l'avalanche de slogans, la cascade d'avertissements, le torrent d'incantations. Puis les auditeurs sont invités à se lever et à prendre place près de lui. Ils sont pardonnés de leurs pêchés et ils s'ouvrent à Dieu.

Tout se déroule dans le plus pur style tour de Babel, Billy Graham ne parlant ni le français, ni le flamand, ni le wallon, Ses ni le flamand, ni le wallon, Ses propos sont traduits simultanèment en plusieurs langues, mais sans que ceux auxquels ils sont destines aient d'éconteurs. Les traducteurs ont des micros puissants et il en résulte une cacophonie invraisemblable où plus personne ne compreud rien. Qu'importe, c'est l'atmosphère qui compte, les gestes effrénés de Billy Graham, le jazz, les odeurs de cuisine... l'ambiance.

Cependant, le bilan de dix

Cependant, le bilan de dix jours de prières et d'incantations parait malgre. Les jeunes Belges n'ont pas boudé le spectacle Billy Graham, mais ils n'ont pas mordu a l'hameçon du jazz et de la kermesse. Au stade du Heysel, où la première réunion avait eu lieu, les gradins peraissaient vides : Billy Graham avait attiré quatre fois moins de monde que les dieux du football. Peut-être avait-il mal choisi son moment jusqu'à la fin de juillet, la moitié des Belges sont en vacances. PIERRE DE VOS.

#### 188 MORTS DONT 181 TRAVAILLEURS MAROCAINS

#### $Le\ spectacle\ Billy\ Graham$ Le Boeing qui s'est écrasé près d'Agadir a-t-il été trompé par la brume?

a Un avion de ligne Boeing-707 apparienant à la compagnie fordanienne Alia et affrété par Royal Air Maroc, transportant cent quaire-vingts un passagers et sept membres d'équipage, et assurant la liaison Paris-Le Bourget-Agadir, s'est écrasé, dimanche 3 août, vers 4 h. 30, à 70 kilomètres au nord-est d'Agadir. L'épave de l'avion a été localisée. Il n'y a pas de survivants. Une commission d'enquête réglementaire a été désignée par le ministre des travaux publiés par les autorités marocaines. Six membres d'équipage étalent jordaniens, une hôtesse, Mile Maria Virou, était finlandaise. Parmi les passagers, il y avait cent soixante-dix-sept Marocains, pour la plupart des travailleurs immigrés qui regagnalent leur pays au moment des vacances. Quatre touristes européens étalent à bord de l'appareil : M. et Mime Demgloff, M. Masson et Melle Sperling.

M. Valéry Giscard d'Estalng a envoyè un télégramme de condolèances au roi Hassan II. « La plupart des victimes, travailleurs marocains en France, participaient à la vie de la communauté

propert des vacimes, trance, partici-marocains en France, partici-paient à la vie de la communauté française. Ce fait ajoute à noire tristesse », écrit-il.

Le Boeing-707 avait quitté l'aé-roport du Bourget, le dimanche matin à 1 heure 19. La tour de contrôle de l'aéroport d'Agadir a perdu le contact avec l'appareil à 4 heures 28, soit deux minutes seu-lement avant la catastrophe. L'avion avait amorcé sa descente trouvait en phase finale d'at-

AUJOURD'HUI

MÉTÉOROLOGIE

PRÉVISIONS POUR LE 5. 例·芳 DÉBUT DE MATINÉE

terrissage. Il a percuté de plein fouet contre une montagne haute d'environ 1 200 mètres, dans une région où finissent les dernières pentes du Haut-Atlas occidental, sur le territoire de la tribu berbère des Idaou Tanane qui ont aussitôt donné l'alerie.

des Idaou Tanane qui ont aussitôt donné l'alerte.
Sous l'effet du choc, le Boeing707 s'est complètement désintégré. Selon des sauveteurs, le plus gros débris atteint à peine 1 mètre cube. Un ratissage systématique a été fait, sur les lieux de l'accident, par deux cents soldats, pour tenter de retrouver la boite noire qui enregistre les péripéties du vol et qui aidera donc à élucider les causes de la catastrophe. ses de la catastrophe.

La brume assez dense due à la forte chaleur qui règne actuelle-ment au Maroc pourrait expliquer

#### 30 000 « PASSAGERS » ZNIOM UA EN TROIS JOURS

Seaucoup de travailleurs im migrés, notamment maghrébins regagnent leur pays an moment des grandes vacances. La plupart d'entre eux font le voyage en avion, et les coi pagnies régu-lières, pour faire face à cet afflux de passagers, doivent affréter des appareils. Ils étaient en effet vingt-huit mille tra-vailleurs l'an passé à emprunter la vole des airs, entre le 30 juillet et le 2 août, pour traverser la Méditerranée; ils devalent être environ trente-cing mille

Le vendredi 1st août, sur les mille mouvements d'avions qui ont été enregistrés sur les trois aéroports parisiens, environ cent cinquante mouvements ont eu lieu, dans les deux sens, entre la France et le Maghreb, en premier lieu avec l'Algérie. Als France, pour 62 part, a organisé une centaine de vois les 1<sup>se</sup> et 2 août à destinations de ces trois pays, notamment avec des apparells gros porteurs Airbus et Boeing-747. Les compagnies maghrèbines out assuré un tra-fic du même ordre.

que le pilote n'ait pu apercevoir à temps la montagne. Le commandant de bord du Boetng-707 faisait-il la ligne pour la première fois? A-t-il a été surpris par l'approche d'un aéro-port que les ribets considèrent. port que les pilotes considèrent en général comme dangereux? Les responsables d'ALIA refusent, pour le moment, de répondre

L'appareil était-il surchargé? Il ne le semble pas. Le Boeing-707 pouvait transporter cent quatrevingt-cinq passagers et neuf membres d'équipage. Or il y avait à bord cent quatre-vingt-un pas-sagers et sept membress d'équi-page.

#### Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ ¾ de mm) Zone de pluie ou neige Vaverses Korages Sens de la marche des fronts Front chaud A.A. Front froid AAA Front occlus

Brouillard -> Verglas

dans la region

Une zone orageuse, un peu mieux organisée que les manifestations orageuses de ces jours derniers, aborde les régions voisines de l'Atlanaborde les régions voisines de l'Atlan-tique. Elle progressers vers l'est et atteindra nos régions du Nord et de l'Est dans la soirée de mardi ou la nuit de mardi à metredi. La baisse de température qui accompagners cette perturbation sera temporaire et surfout liée aux précipitations et à la nébulosité.

Mardi matin, cette zone oregeuse se situera approximativement de l'ouest du Bassin parisien et de la Normandie aux Pyrénèes centrales et Normandie aux Pyrénèes centrales et orientales avec des nuages assez abondants et quelques ondées orageuses éparses. Le soir, cette zone perturbée, comportant des orages un peu plus nombreux et localement forts, atteindra les régions s'étendant du Nord et des Vosges jusqu'à la Provence. A l'est de la zone orageuse, il fera encore très chand et beau, tandis qu'à l'ouest le temps deviendra moins lourd temporairement, avec un ciel variable et quelques averses sur le quart nordouest.

Les vents resteront faibles, de sud-est dominant à l'ouest de la zone orageuse, mais de fortes rafales seront à craindre sous les oragas. Lundi 4 sout, à 7 heures, la pre sion atmosphérique rédulte au niveau de la mer était. à Paris - Le Bourget, de 1085 millibars, soit 763.9 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au

#### Journal officiel

Sont publiées au Journal officiel du 3 août 1975: DES LISTES:

 Nationale d'aptitude aux fonctions de praticien conseil chargé du contrôle médical du réginme agricole de protection so-ciale (section médecine) ;

O D'admission à l'Institut national agronomique, aux autres ècoles nationales supérieures agronomiques et à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (con-cours 1975).

Evolution probable du temps en France entre le lundi 4 août à 8 heure et le mardi 5 août à 24 heures : cours de la journée du 3 août ; le 29 et 22 ; Cannea, 29 et 19 ; Saint-econd, le minimum de la nuit du 3 au 4) : Biarritz, 35 et 22 degrés ; Bordeaux, 35 et 22 degrés ; 25 et 26 degrés ; Caen, 39 et 17 ; Cherbourg, 27 et 17 ; ger : Amsterdam, 30 et 15 degrés ;

3 au 4): Blarritz, 35 et 22 degrés;
Bordeaux, 38 et 22; Brest, 33 et 19;
Caen, 39 et 17; Cherbourg, 27 et 17;
Clermont-Ferrand, 34 et 18; Dijon.
33 et 19; Grenoble, 32 et 18; Lille, 32
et 17; Lyon, 33 et 20; Marseille, 34
et 22; Nancy, 32 et 14; Nantes, 37
et 20; Nice, 30 et 23; Paris - Le
Bourget, 34 et 18; Pau, 34 et 18; Bruselles, 30 et 19; Le Carse, 33
et 20; Nice, 30 et 23; Paris - Le
Bourget, 34 et 18; Pau, 34 et 18; 31 et 17; Madrid, 33 et 16; Moscoul.
Perpignan. 29 et 22; Rennes, 36
et 20; Strasbourg, 32 et 15; Tours.
36 et 20; Toulouse, 35 et 23; Ajaccio.
34 et 18; Boulogne, 27 et 20;
Deauville, 31 et 19; Granville, 35
et 23; Saint-Nasaire, 35 et 19; et 20; Barcelone, 31 et 19; Dakar,
Royan - La Coubre, 32 et 21; Sète,

# **MOTS CROISÉS**

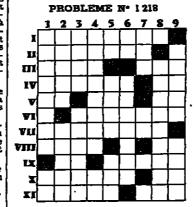

HORIZONTALEMENT

élargissement. — IL Ne connut guère que les rigueurs du régime

de la communauté. — III. Pré-

nom étranger ; Préfixe. — IV. Eventuels points d'observation ; Saint. — V. A moitié fêlé ; Cours de suédois ; Conjonction. — VI

De la nature du sable. - VII. Pa-

raissent heureuses comme des poissons dans l'eau. — VIII. D'un auxiliaire ; Abréviation. — IX. Ne surent où aller (épelé) ; Boule-

regards; Article etranger. — XI.

I. Ses mesures annoncent un

Ne saurait être bean sans être no-ble : Préfixe. VERTICALEMENT

1. Constituent un sujet de conversations féminines; Mer (épelé). — 2. En position verticale; Voie à grande circulation. — 3. Flèvre passagère; Opéreras. — 4. Doivent être ménagées en pue de grands périples. Deux vue de grands périples ; Deux consonnes. — 5. Le cœur du rein ; Animal ; Elément d'un jeu. — 6. Points de repere ; Pas du tout démentes. — 7. Démonstratif ; Fin de participe. — 8. Tattacheras vivement. — 9. Sur la Blaise; Permet de se déplacer à cheval. Solution du problème nº 1217

#### Horizontalement

I. Epines; El. — II. Numismate. — III. In; Ma; Ex. — IV. Gâteuses. — V. Miss; El. — VI. ESE; Ulite. — VII. Iton; Et. — VIII. Lessives. — IX. Eteinte. X. In ; Etés. — XI. Râleuse.

#### Verticalement

 Enigme ; Loir. — 2. Punaisie ; Na. — 3. Im : Tse-tse. — 4 Ni-mes : Ostie. — 5. Esaŭ : Unie. — 6. SM : Sel (impôt) ; Vies. — 7. Eli!; Ente. — 8. Etés ; Teste. versee des qu'on la retourne. — 9. Lex ; Set ; Est. X. Généreusement offerte aux

GUY BROUTY.

#### SCIENCES

#### UNE CALOTTE CRANIENNE VIEILLE DE 150 000 ANS EST DECOUVERTE EN CHARENTE

La calotte crânienne d'un jeune

hominien, qui vivait pendant la troisième phase de la période glaciaire du Riss (il y a cen teinquante mille ans), a été mis an jour, récem-ment, en Charente. Cet os fossile reposait dans la brêche (un conglo-mérat fait de débris rocheux anguleux liés entre eux par un ciment naturel) remplissant la grotte Subard, située à La Chaise-de-Vouthon, sur la commune de Mont-bron (à une trentaine de kilomètres à l'est d'Angoulème). Il est emcore trop tôt pour que l'os fossile ait pu être étudie. Toutefois, on est sur qu'il s'agit d'un crâne d'enfant. Et il est probable qu. celui-ci est du même type déjà mis en évidence par des trouvailles faites antérieurement dans la même grotte. Fouillée depuis 1967 par M. André Debenath, chargé de recherches au C.N.R.S., et, dans les années 50, par

M. François Borde, professeur à l'université de Bordeaux - I, cette même grotte a, en effet, déjà livré, avant la toute récente découverte, plusieurs calottes craniennes, des dents appartenant à une disaine d'Individus. Les bominiens auxquels appartenaient ces restes vivalent avant l'apparition des néandertaliens (que l'on situe vers — 88 000 ans en Europe octidentale), mais ils présentaient certains caractères qui font déix penser à « Homo sapiens » (apparu vers — 30 600 ou — 40 600), et non pas à «Homo erectus» (ou pithécanthrope), qui, toujours en Europe, semble avoir vécu de - 600 000 à - 200 000 ans.

La grotte Suhard a livré, associée à ces restes d'hominiens, une indus-trie paléolithique assez exceptionnelle. Contemporaine de l'acheuléen. cette industrie s'en différencie pourtant par diverses particularités.

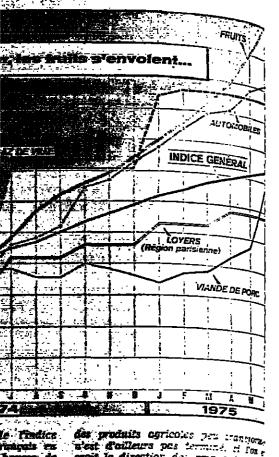

ma les prochains mois a de rome.

Le paher que connances le s

hausse des loyers de faillet rostes

Assistantion. The price of the

Not votures The date of

rent plus d'une

Comment des accommendates perfections.

awn & pr

in their at the same of the sa

dictine pas provident

Pouriese are taccome to the state

On sale ben les Turne

is committee c hause des prin

Property Indian

de Bur entrer

American Property of the Prope

Salmer un Dies is state !! withouther military

tel been ure the second

consist tele

de role à tent

Thirt Production 17 to 18 to 1

Spains Control

Description

designation than the contract of the contract

PORT PRISER

THE CHARLES OF VALUE

PRINCIPLE WORLD

chargements and the second

TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O

ALAIN VERNHOLES

Charter & Sales and the Control of t

1 interes

THE GOSCUES 1-

pour Protect

i impariateres

the charge of the

ce fables de la la

majorité des propriétaires pro-

le l'indica croit la direction des print qui tale res. Parmi hausses des dennées authonities l'exception peut-être de la rante u que les Gerrieme 29 de par de ville et des comment tout à fait temper. Certes, des recoite de Cite peu si la limitation e 75

de conta-ADCENTEG 7 se certains

5 POUR LE VII° PLAN

étude aidani... he administe ;

c'est probablement cell. M. DOG IT-L'exemble des réfleacte de 161 Sublim un groupe de tra-M. Petro Population franchis coppetes pour la cra-STUTE OF CHES : ou deur SUPERIUS. Grandhament beautiful qual no farmati de la colonidad GERT BILL

m d'1000. quartelars, estres resi - Que dit le support Pinnin Pe coup de séries de la communicación de la commu instead ... a preside ... a sample . Car THERE OF SELECTION OF THE PERSON OF THE PERS consessable coccum ones and the fire disturble de laptera la crista wetter der erreichten doss le sabstrat materiale la fina

e ou this

mismable : reside out. rote es l'on MACUN PETde progres and property

t .

्रिक् हिंद है

## ARTS ET SPECTACLES

### théâtres

Les salles ouvertes

Comédie Caumartin, 21 h. 10 :

Comédie Caumartin, 21 n. 10: Boeing-Boeing.
Cour des Miracles, 20 h. 30: La goiden est souvent farineuse; 22 h.: Elle, elle et elle.
Dannou, 21 h.: Mousieur Masure.
Bébertot, 21 h.: l'Amour fou.
Buchette, 20 h. 45: la Cantatrice chanve; la Leçon.
Michel, 21 h. 10: Duos sur canapé.
Nouveautés, 21 h.: la fábelule.
Tertre, 20 h. 30: Corruption au palais de justice.
Troglodyte, 23 h.: l'Inconfortable.

Les calésthéâtres

An Bec fin, 13 h, 30 et 23 h, 30 : Foker Boys; 21 h, : Franck Oli-vier; 22 h, : Jean-François Derec Café-Théatre de l'Odéon, 21 h, 15 : l'Architecte et l'Empereur d'Assyrie. Le Fanal, 21 h. : Monsieur Barnett. Pizza du Marais, 20 h. 30 : le Regard

Les cabarets

Crazy Horse Saloon, 22 h. et 0 h. 30 : Revue.

Touf Eiffel, 20 h. : les Magiclens du monde.

Le music-hall

Klysée-Montmartre, 20 h. 45 : His-toire d'oser. Mayol, 16 h. 15 et 21 h. 15 : Revue. Olympia, 20 h. 45 : la Magie. Taverne de l'Olympia, 21 h. 30 : Lève-toi et viens.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

(de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fériés)

Lundi 4 août

UNE ANGLAISE ROMANTIQUE (Angl., v.o.): Concorde, 8° (35892-84); Ciumy - Palace, 5° (63397-75); Saint-Germain-Village, 5° (633-87-59). VF.: Nations, 12° (343-04-67); Montparnasse - Pathé, 14° (328-65-13); Gaumont-Madeleine, 8° (673-58-63).
UN FLIC HORS LA LOI (1.-Fr.): Moziin - Rouge, 18° (698-63-25); Max-Linder, 9° (770-40-04); LuxBastille, 12° (343-79-17); George-V, 8° (325-41-46); Paramount-Opéra, 9° (073-34-37).

8° (225-41-46); Paramount-Opéra, 9° (073-34-37).
VA TRAVAILLER, VAGABOND (It., v.o.); Saint-André-dez-Arts, 6° (328-48-18).
VILLA LES DUNES (Pr.); Olympic-Pignzzi, 14° (783-67-42) (horaires spéciaux).
VIOLENCE ET PASSION (It., v. angl.); UGC-Marbeuf, 8° (225-47-19); Cinoche de Saint-Germain, 6° (633-10-82).

LE MANUSCRIT TROUVE A SARA-GOSSE (Pol., vo.): Le Seine, 5° (325-92-46) (à 12 h. 15, sauf dim., 14 h. 45 et 17 h. 15).

LES SEPT MERCENAIRES (A., vo.): Colisée, 8° (339-29-46); Maylair, 16° (525-27-06); U.G.G.-Odéon, 6° (225-71-08); v.f.: Gaumont-Lumière, 9° (770-84-64); Cileny-Pathé, 18° (322-37-41); Ga u m o n t-Sud, 14° (331-51-16); Cambronne, 13° (734-42-96); Gaumont-Gambetta, 20° (787-02-74).

42-95; Gammens - Gammens (787-02-74).

EEA CRUZ (A., v.o.) : ClunyEcoles, 5° (033-20-13); U.G.C.Marbouf, 8° (225-47-19); v.f. : Rex,
2° (236-83-93); Rotonde, 6° (633(8-22); Mistral, 14° (734-20-70).

E VOLEUR (Fr.) : Publicis-Matignon, 8° (353-37-97); ParamountMontparnasse, 14° (836-22-17);
Plazza, 8° (073-74-55); Studio
Jean-Cocteau, 5° (033-47-62).

AU CŒUR DE LA NUIT (A., v.o.):
Arisquin, 6° (548-62-25); PublicisMatignon, 8° (548-62-25); PublicisMatignon, 8° (359-31-97).

BAS LES MASQUES (A., v.o.):
Action-Christine, 6° (325-85-78).

DROLE DE DRAME (Fr.): Studio
de la harpe, 5° (033-34-83).

FESTIVAL LAUREL ET HARDY (les
Carotiers-Tètes de Pioches): République-Cinéma, 10° (308-54-06).

ITMPOSSIBLE M. BEBE (A. v.o.):
Action-Christine, 6° (325-85-78).

L'INDE FANTOME, film français de
L. Maile. — Olympic-Marilyn, 14°.

(783-67-42).

MACADAM COW-BOY (A., v.o., °°):
Quartier - Latin, 5° (326-84-65);
France - Elysées, 8° (225-19-72);
Gaumont - Rive - Gauche, 6° (58826-36): v.f.: Nations, 12° (34304-67); Gaumont - Convention, 15°
(628-42-27). Saint-Lazare-Pasquier.
8° (387-56-16).

PARACHUTISTE MALGRE LUI (A.)

8° (387-56-16).

PARACHUTISTE MALGRE LUI (A., v.o.): Quintette, 5° (033-35-49); Elysèes-Lincoln, 8° (359-35-14); v.f.: Maxeville, 9° (770-73-87): Montparnsse - Pathé, 14° (325-65-13); Clichy-Pathé, 18° (522-37-41); Gaumont-Convention, 15° (828-42-37).

LES PRODUCTEURS (A. v.o.) : New-Yorker, 9\* (770-63-40) : Ely-sées-Point-Show, 8\* (225-67-29) : Luxembourg, 8\* (633-97-77).

SENSO (It., v.o.) : Elysées-Lincoln, 8° (339-36-14) ; Saint-Germain-Hu-chette, 5° (533-57-59) ; v.f. : Studio-Raspail, 14° (325-38-98).

Les grandes reprises

Les rééditions

Les chansonniers

Cavenu de la République, 21 h. : l'Année de la frime.

La danse

Jardin des Tulleries, 17 h. : Atelier chorégraphique Sorge Keuten; 21 h. 30 : Spectacle Rimbaud-Kénakis.

Festival estival

Băteaux-Blouches, 18 h.: P. Hardy, trompette, et E. de Villèle. orgue. Jardin d'accilmatation, 15 h.: Musique pour les enfants. Jardins du Palais-Royal, 20 h. 45: Artiennet viennet. Jardins du Palais-Royal, 20 ft. 45 : Artisanat vivant. Musée des monuments française 18 h. 30 : Musique française du Grand Siècle, avec L. Urbuin, flûte, et F. Petit, clavecin; 29 h. 30 : Amfiparnaso, d'O. Vecchi, avec la Camerata Nova di Praga.

## cinémas

Les films marqués (°) sont interdits aux moins de treize ans, (°) aux moins de dix-huit ans.

La cinémathèque

Chailiot, 15 h.: la Naissance d'une nation, de D.W. Griffith; 18 h. 30: la Chryauchée fantastique, de J. Ford; 20 h. 30: Scarface, de H. Hawks; 22 h. 30: Bande à part,

Les exclusivités

A CAUSE D'UN ASSASSINAT (A.

A CAUSE D'UN ASSASSINAT (A., v.o.): Murst, 16° (228-99-75).

AGUIRE LA COLERE DE DIEU (All., v.o.): Studio des Ursulines, 5° (033-35-19); U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19).

ALLONSANFAN (It., v.o.): Quintette, 5° (033-35-40); Marsis, 4° (278-47-86).

ANTHOLOGIE DU FLAISIE (A., v.o.) (°°): Saint-André-des-Arts, 6° (328-48-18); (v.l.): Saint-Is-2arg-Pasquier, 8° (387-56-16).

LA BALADE SAUVAGE (A., v.o.): Hautefeuille, 6° (633-79-38).

LA CAGE (Fr.): Bretagne, 6° (222-57-97); Trois-Haussmann, 9° (770-47-55); Normandie, 8° (359-41-18).

C'EST DUR FOUE TOUT LE MONDE (Fr.): U.G.C.-Marbeuf, 8° (235-47-19); Marcyvile, 9° (7770-72-87); Quintette, 5° (033-35-40): Boyal-Passy, 16° (227-41-16); Athéna, 12° (343-07-48).

LA CLEPSYDRE (Fol., v.o.): Le Seine, 5° (232-82-46) à 20 h. et

CLEPSYDRE (Pol. v.o.) : Le 5" (325-93-46) A 20 h. et

22 h. 15. ECHEC A L'ORGANISATION (A., v.o.) (\*) : Balzac, 8° (359-52-70); v.f. : Caméo, 9° (770-33-89). EFFI BRIEST (All., v.o.) : Olympic-Pigozzi, 14° (783-67-42) (horaires

Pigozzi, 14 (783-67-42) (horaires spéciaux).

EXHIBITION (Fr.) (\*\*): La Clef, 5\* (337-90-90); Miramar, 14\* (325-41-02); Clichy-Pathé, 18\* (522-37-41); Emitisge, 8\* (359-15-71), Helder, 9\* (770-11-24), Marotte, 2\* (231-41-39); Napoléon, 17\* (330-41-45); U.G.C.-Odéon, 6\* (325-71-08), FRANKENSTEIN JUNIOR (A., v.o.); Marigann, 8\* (359-82-82), Quintette, 5\* (033-25-40); v.f.: Montparnasse-Pathé, 14\* (325-65-13), La GRANDE CASSE (A., v.f.): Ambassade, 8\* (359-19-08), Berlitz, 2\* (742-60-33), Clumy-Palace, 5\* (033-07-76), Montparnasse-Pathé, 14\* (325-63-13), Clichy-Pathé, 18\* (322-37-41), Gaumont-Sud, 14\* (331-51-16).

15).
L'BIS ROUGE (Fr.): Studio-Alpha, 5 (033-39-47).
INDIA SONG (Fr.): Le Seine, 5 (325-92-48). Rautefeuille, 6 (633-79-38), Montparnasse-83, 6 (544-14-27). 14-27). LILY, AIME-MOI (Fr.): Hautefeuille 6° (633-79-38), Templiers, 3° (272-

94-56).

ORDRE DE TUER (A., v.o.): Paramount-Elysées, 8° (359-49-34). Pubilgis - Saint - Germain, 6° (22272-80); v.f.: Marivaux, 2° (742-72-07; 74-1 Marivari, 27 (72-07)

PAS DE PROBLEME (Fr.): Le Paris, 8- (259-53-99), Marcury, 8- (225-73-90), Gaumont-Richelien, 2- (23-56-70), Weplar, 18- (377-50-70), Danton, 6- (326-08-18), Gaumont-Bosquet, 7- (551-44-11), Gaumont-Gambetta, 20- (787-02-74), Mont-

L'ALSACE AUX HALLES 236-74-24 16, rue Coquillière, 1 ... T.L.J.

LE JARDIN DE THEOPHILE P/D. 139. r. St-Honoré, 1ar. 260-23-80

OSAKA 280-66-01 163, rue Saint-Honoré, 1s. T.i.jrs

ALEXANDRE 720-17-82 53, avenue George-V. 8° P. dim.

LE CHALEUIL 266-53-13 4, rue de l'Arcade, 8°. F/Sam.-Dim.

NAPOLEON T.1.1. 227-99-50 38, av. Friedland, 8°. Jusq. 22 h. 30

AUB. DE RIQUEWIHE 170-62-39 12, faub. Mortmartre, 94. T.lj.

A LA PLACE BLANCHE 874-39-37 Place Blanche, 9°. TLirs

LE MIKADO Jusq. 2 h. mat. Tlj. 55, bd Rochschouart, 9°, TRU. 74-53

LE TEMPLIA 700-61-13 ● 24, bd du Temple, 11°, Jusq. 32 h. 30

LES VIEUX METIERS 588-90-03 13, bd Auguste-Blanqui, 13°. F/L. Ouvert en juillet et en soût.

AU TOURNANT DE LA BUTTE F/L

LES ANNERS 30

LA CHAMPAGNE 10 bis, place Clich

265-53-13

874-44-78

• Ambiance musicale. 

Orchestre. 

Spectacle en soirée.

parnasse-Pathé, 14° (326-65-13).
Gaumont-Convention, 15° (828-42-27).
PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.): Linismbourg, 6° (633-97-77).
PEUR SUR LA VILLE (Fr.): Bretagen, 6° (222-97-97), Normandie, 8° (339-41-18). Rar, 2° (226-83-93).
PRESAGE (Mex., v.o.): Studio de l'Etolie, 17° (339-19-93).
PROFESSION: REPOETER (it., v.o.): Concorde, 8° (339-82-84).
Saint-Michel, 5° (326-79-17), P.L.M.—Saint-Jacques, 14° (589-88-42): v.f.: Impérial, 2° (742-72-52).
QUE LA FETE COMMENCE (Fr.): Cinoche de Baint-Germain, 6° (833-10-82). Marignan, 8° (339-92-51).
LA SANCTION (A., v.o.): UGC-Odéon, 6° (325-71-68); Frmitage, 8° (359-15-71). v.f.: Bez, 2° (236-81-97).
Mistral, 14° (734-20-70): Mirat, 16° (288-99-75).
LE SHERIFF EST EN PRISON (A.,

(286-79-75). E SHERIFF EST EN PRISON (A. Y.O.): Studio Galande, 6° (633-72-71); Elysées - Point - Show, 8° (226-67-58). (225-67-29). LA TENDRESSE DES LOUPS (All., v.o.) : Studio Médicia, 5° (633-

v.o.) : Studio Médicis, 5° (533-25-97).

THE GROOVE TURE (A, v.o.) (\*) : Faramount-Odéon, 6° (325-58-83) : Biarritz, 8° (359-42-33) : Montpernasse-Bienvenüe, 15° (544-25-02).

TITI SUFER STAR (A, vi.) : Garmout-Madelaine, 8° (773-56-03) (en mat. à 14 h. et 15 h. 30).

TOMMY (A, v.o.) : Publicis Champs-Elysées, 8° (720-76-23) : Paramount-Montparnasse, 14° (328-22-17) : Boul'Mich, 5° (033-48-29).

TREMBLEMENT DE TERRE (A.

TREMBLEMENT DE TERRE (A., vf.): Gaumont-Théâtre, 2° (231-33-16).
TRINITA, PREPARE TON CERCUEIL (It., vf.): Chichy-Pathé, 18° (522-37-41); Cambronne, 15° (734-42-96); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (387-56-16); Fauvette, 13° (331-56-86).

Les films nouveaux

BRANNIGAN, nim américain de D. Hickox, avec J. Wayne. — V.o.: St-Germain-Studio. 5° (334-32-72), Marignan, 8° (356-32-32), — V.f.: Abc. 2° (235-35-54), Caravelle-Pathé, 18° (387-50-72); Montparnass BJ. 6° (544-14-27), Gaumout-Sud, 14° (331-51-16), Gaumout-Gambetta, 20° (797-62-74), Cambronne-Pathé, 15° (734-22-66). bronne-Pathé, 15° (734-12-95).

LE DEMON AUX TRIPES (CRUSEI), füm italien, d'O, Hellman et E. Burrett, avec Julist
Mills. - V.O.: Marignan-Pathé, 8° (359-92-82). - V.I.:
Gaumont - Opéra, 8° (07395-48); Montparnasse 83, 6°
(544-14-77); Clehy-Pathé, 18°
(522-37-41); Gaumont - Sud,
14° (331-51-16).

L'ANGE NOIR Clim all-

L'ANGE NOIR, (ilm allemand inédit de W. Schroter. — V.o. : Olympio-Entrepôt I, 14° (783-67-42). L'AIGLE AVAIT DEUX TETES, film allemand de L. Becker : Olympie-Entrepôt II, 14° (783-67-42).

=VOTRE TABLE CE SOIR=

SHRELOCK JUNIOR (A.): Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14); Dragon, 8° (548-54-74); Quintette, 8° (633-35-40); Jaan-Hanolt, 8° (874-40-75); Action-Lafayette, 9° (878-80-50). UNE NUIT A CASABLANCA (A., v.o.) Champollion, 5° (033-51-60).

Ouvert jour et nuit. Ambiance musicale. Ses spécialités alsaciennes. Ses vins tins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Bières.

e Le Gree le plus authentique de Paris ». Poulpe à l'Origan. Tyropita. Fricassée d'agneau de lait. Promage grec. Sfigue. 50 F VC SNC.

Anciennament 6, rue du Helder-9°, Jusq. 22 h. 30. Cuisine Japonaise : Tempura - Soukiyaki - Soushi - Sashimi. Dans un cadre typique

De midi à minuit. Très belle terrasse ouverte sur les Champs-Elysées. Spéc. : Quartier d'agneau 75 F (pour 2), aloyau grillé 78 F (pour 2).

Jusqu'à 22 h. Robert DAUBIAN, le jeune patron, est aux fourneaux. Sa culsine française traditionnelle dans un cadre douillet et agréable.

G.P. Baumann, créateur de la célàbre Choucroute au coulit d'ole citée par tous les chroniqueurs, vous présente ses innovations « Spéciales Eté » : Choucroute aux poissons, à la queue de bœuf, Merguez-Mouton, et même... au homard (sur commande).

Dans un cadre Art Déco authentique. Déj., Diners et Soupers avec Henri POULAT au piano. L'aiguillette de canard aux pêches 29 F. La célèbre Galimafrée Roger Lapierre 32 F.

Jusqu'à 2 h. du matin, Ambiatos musicale. Ses spécialités alsaciennes. Ses vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Bières.

Jusqu'à 5 h. du matin. Ses spéc. : rognoss de veau flambés 26 F. Côte de bœuf sur le grill 55 F. Filet au polvre flambé cognac 23 F.

24 h. sur 24 Fruits de mer, coquillages. Réputé pour ses viviers de homards et langoustes, loups, rougets grillés, sa bouillabaisse.

Dans le cadre 1936, entièrement rénové, d'une Brassetle réputée, une carte de grande classe à partir de 50 P. Club privé au sous-sol.

Séances spéciales

AMERICAN GRAFFITI (A., v.o.):
Luxembourg, 6º (633-97-77) à 10 h.,
12 h., 24 h.
Là CHINE (Pr.-It.): Le Seine, 5º
(325-92-46) à 12 h. (af dim.).
CINQ PIECES FACILES (FIVE EASY
PIECES) (A., v.o.) (\*\*): St-Andrédes-Arix, 6º (326-48-18) à 12 h. et
24 h.

HELIZAFOPIN (A. v.o.): Luxemburg 6° (833-97-77) & 10 h. 12 h. et 24 h
JULES ET JIM (Fr.): La Clef, 5° (337-90-90) & 12 h. et 24 h. MORGAN (Aug., v.o.) : St-André-des-Arts. 6° (326-48-18) à 12 h. et 24 h.

Jazz

# bilan pour Antibes

(Suite de la première page.)

Pourquol s'ennuie-t-on avec l'orchestre Billy Harper? Parce que c'est du - Blue Note Revival >, parce que c'est du vide. Dès que Mingus apparaît, tout change : la musique Impérieuse franchit la rampe, musique au demeurant fort sage avec un Don Pullen au jeu serré dans Sve's Chances et un George Adams qui chante drôlement, de sa voix rapeuse, Devil Woman Blues. Pas plus qu'il n'est de bonne diététique dans les pléthoriques festivals de la Côte de pratiquer la surconsommation culturelle à laquelle nous sommes invités, il n'est de bonne discipline d'en mentionner par le détail à la chronologie.

Laissons les souvenirs émerger plutôt. Voici Chris McGregor et sa loyeuse fantare, avec Dudu Pukwana qui tient la place du fou de village (M.R.A., Sonia). Frank Wright, I'un des demiers fidèles de l'esthétique - free - (Dunkey Dance), qui trouve à Antibes un public comprehensif, public qui fait aussi la fête à Bobby musique qui « respire ». Tableaux Few, à Alan Silva, à Muhammad Ali. nombreux et vivants encore.

joignent à quelqu'un pour la promeprécédents et qui nous paraissent,

qui a une nette préférence pour la

Que se passe-t-il chez Archie s'écoulait lentement, les concerts Shepp ? Après avoir porté le bou- finis, hors du sausre Gould. Les bou, il lui arrive maintenant d'endosser le smoking (comme à Montreux) ou le veston bourgeois (comme à Antibes). Chez cet homme réflèchi. il ne peut s'agir que d'une philosophie du vêtement coextensive à une action délibérée de réappropriation systèmatique du passé du jazz. Après l'époque de Money Blues, nous sommes à celle de Caravan et de Lament et d'un, Shepp qui reprend le be bop à son compte sans pouvoir. comme le dit un commentateur pertinent. Marc Moulin. . discoser dans ses doigts de la dynamique du système ». Certains parleront de reiscsentiment des incertitudes. ture. L'expression est à la mode et paut servir, comme celle de dérision, terme défensif pour le militant de pas mai de causes. Au nom de ces concepts passe-partout on peut ré-

cupérer les ratages. Dans la dérision. on n'est lamais si bien servi que par le plus loupé ou le plus assommant. Dans la relecture, on va moins join, mais on tient parfois pour essentiels des comportements dyslexiques. Mais il n'y a pas que le répertoire et que le Jeu înconvaincu de Shepp. Il se place négligemment loin du il loue peu. D'abord la satie, tout acquise au musicien, cherche des excuses classiques, du côté de la cono toulours délicate à régler en plein air. Mais c'est la même sono

chanson I Une chanson I ». Des inconditionnels applaudissent Shepp et le soutiennent de tout cœur, comme à Châteauvalion, les supporters des musiciens de Saint-Louis contre les fanas de Weather Report, comme cette année à Montreux, les défenseurs de Rory Gallagher contre les mordus d'Albert King. Mais, cette fois. les partisans n'y croient pas assez eux-mêmes pour fatiguer les adversaires et imposer un rappel. Shepp e'en va, tranquillement. Ce n'est pas un bon soir pour lui. à supposer que le grand Shepp, comme jadis le grand Rollins, ne se remette

pas cet été en question et ne recher-

che pas le second souffle.

C'est un des aspects attachants et c'est en tout cas l'honneur d'Antibes depuis 1960 d'ouvrir ses portes aux musiclens à problèmes et qui n'ont facile. « Cette année, dens l'amphithéâtre de quatre mille places, donc considérablement agrandi, il est vrai que seuls Dizzy, Basie et Ella ont tait le plein, dit Norbert Gamshon, mais la soirée Wright-Shepp-Taylor a tout de même rassemblé deux mille elnq cents personnes: l'auditoire juanais demeure divers dans ses options, et les musiciens de toute école assurés de jouer devant beaucoup d'amis. Durant les trois jours plus marqués que les autres par la modernité, les matinées au Palais des congrès ont renversé la tendance en faveur du jazz de pointe. Sept cents personnes écoutèrent Surman, Braxton, Portal. Auparavent, la moitié seulement s'étaient déplacés pour Ray Bryant. Joe Bass, Bill Evans ou Dollar Brand. nifestée ainsi trois fois d'une manière discrète mais irréfutable. Les chitfres offrent toulours un point d'amorce à la réflexion sur ce qui se

Cette réflexion, multiple, contradictoire, on l'entendit s'élever confusément, surtout ces trois jours-là, tandis que le flot de l'assistance

■ Une exposition de cinquante pastels, gouaches et dessins de Sviatosiav Richter vient de s'ouvrir à Thilissi, en Géorgie. Le planiste soviétique, qui consacre depuis longtemps ses loisirs à la peluture, est également l'auteur de nombreuses partitions pour clavier, qui p'out iamais été exécutées.

sens où ch le dit de ceux qui se musique depuis Bitches Brew - ?

ce jour-là, d'une excessive austérité. L'athiétique Elvin Jones, taillé dans le marbre avec les proportions d'un mi-lourd et qui reste le premier drummer du monde (Bessie's Blues). L'autre orphelin de Coltrane, McCoy Tyner, qui a un melleur orchestre que celui d'Elvin, et qui opère une sorte de - retour chilique au mampo - sux sótés du merveilleux grattouilleur Guillerma Franco (Sama Luyaca, Atlantisi, Cesii Taylor, qui se livre à une fantastique performance physique avec dimmy Lyons et Andrew Cyrille, et dont l'art de cataclysme laisse admiratif et pantois même celui — c'est notre cas —

Archie, une chanson!

patients, ceux que la société exclut du rèle sotif dans la musique, et les musiciens de métier, même si ces demiers procédent mieux a l'analyse des faits bruts, restaient également divisés. C'est qu'il n'y a pas de vérité esthétique zu sens où il y a une vérité scientifique. Celle-ci est comme celle-ià une vérité polemique, une vénté en devenir, mais les actes qui la constituent visent l'être, s'ils ne décident pas, au surplus, de la valeur. Dans les discussions sur l'art, la violence des affirmations masque communément le

En cette saison des festivals, il est bon de prêter attention a tous ceux qui. cans les milieux du jazz, émettent, du point où ils se trouvent, une opinion motivée. Il est bon écalement de lire les revues spécialisees en ca moment très instructives : le choo des idées y retentit et parfois en termes fort peu abadémiques. Selon Michael Couseons, très industrieux dans les cercles de l'avant-garde à New-York, il faudrait considérer Frank Wright comme le prototype de l'éternel amateur -. Miles Davis, après des années d'indifférence. découvre, lui, tout à coup le talent gagné la partie. de Stan Getz. Mais le jugement de

Michel Portal, lyrique, et ses accom- Miles compte-t-il encore pour un pagnateurs inventils, Daniel Humair, aniste comme Anthony Braxton qui Bernard Lubat, accompagnateurs au affirme : • li n'écoute plus sa

Braxton, en revanche, continue nade (No no but at may be, et sur-tout Ho Chi Minh Ville). Anthony avoir - toujours nimé -, ce Brubeck Braxton, Derek Bailey, Evan Parker qui n'est, depuis vingt-cinq ans, aux que nous apprecions moins que les yeux de Cecil Taylor, qu'un pianiste minable. Taylor rejoint au moins Braxton pour condamner Herbie Han-cock et Chick Corea (« le premier est un maint, le second est un menteur »!, ainsi que « ces types comme Boulez, qui traitent l'improvisateur c'onaniste public et qui, eux, sont complètement foutus et plains de ಎ೯೦ನಿಕ =. Il appartient à chacun de recom-

menter pour soi-même l'examen de la situation, et de se convaincre, pour trouver la tranquillité provisoire, que les musiciens ou les connaisseurs cui ne partagent pas ses goûts n'expriment qu'une idéologie spontanée et, cala va de soi, essentiellament aliénée. Au risque de n'ajouter cu'une voix de plus à un discours collectif déjà considérablement embrouillé, disons, au terme du marathen qui commenca à Montreux et s'acheva à Antibes, que les musiques es plus gratifiantes nous paraissent ètre à présent, outre le meilleur rhythm and blues, celles qui assument e: glorifient, comme chez McCoy Tyner, la joie rythmique africaine et calle latino-américaine qui en dérive directement. L'art de McCov Tyner notamment nous semble être un bon antidote à celui de Billy Cobham et de nombreux hommes-machines du jazz rock actuel, musique de la raideut, cui prêche malaré le mouvement, l'inertie, et la mécanisation. la minéralisation de l'homme. McCcy Tyner n'abuse pas non plus, à l'inverse de Cobham, des appareillages et dec amplifications électroniques. !! n'écrase pas l'auditeur sous le décibel. Il ne pratique pas ies « effets de choc » auxqueis Walter Benjamin attribuait la fonction d'adapter les hommes aux maimenaces de la civilisation du mépris. La musique de McCoy Tyner s'oppose aux entreprises mortiferes, aux pratiques d'abasourdissement, où les suiets habitués se laissent assommer, hacher et, béatement, réduire à

---

\* 1 . **?%** 

MARDIS

Translation and

AN ACCOUNT

AL CAL

A 2

The state of the s

10 mg - 10 mg

. ..

l'état de chose. Il parait que les tout jeunes artistes américains citent de plus en plus fréquemment McCoy Tyner. Nous vovons là, parsonnellement, le signe que le masochisme sinistre et la

LUCIEN MALSON.

# que pour Frank Wright, qu'on venzit d'entendre très bien. Alors des amoureux déçus se mettent à crier : « Une RADIO-TÉLÉVISION

ENTENDU -

#### La voix-prétexte

Eh bien, voilà I Le pas est franchi. Bach n'e pas reçu, dimanche 3 août, dans l'après-midi, les honneurs qui lui ont toujours été dus sur France-Mpsique : on l'a - mixè - avec du Plerre Henry. Et du Pierre Henry électronique. Un comble !

ll y avait aussi des voix en surimpression. Des voix qui parlaient d'amour ou qui échangealent des remarques sur l'existence. Sans aucun rapport avec la Passion et l'Apocalypse. Avec des syllabes incompréhensibles, des répétitions, des retours en arrière, des dérapages vers le rire, des alissements vers la récitation, la citation ; avec, partois, un mot « parlé » claquant comme un écho à la surface du mot < chanté ».

Volx-nuances, voix-couleurs, voix-prétextes : enlin, la radio feit sienne, à une heure de grande écoute, sur un ton qui n'est pas celui de la confidence sur l'oreiller, et dans une forme qui n'a sans doute pas demandé des heures de travall en laboratoire, la découverte essentielle de ces vingt dernières années : la continuité musicale du - phonème = au « bruit », en pessant par le son.

C'était à 14 heures, au cours du « Concert pour mon chat », de Jean Couturier et son équipe, l'un des premiers truits de la

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE T.D.F. ET A2

M. Marcel Jullian, président-directeur d'Antenne 2, et M. Jean Autin, président de Télé-Diffu-sion de France (T. D. F.), ont signé le premier des accords pré-vus par la loi du 7 août 1974, qui réglent dans le détail, et pour cino ans les relations de l'étacinq ans, les relations de l'établissement public de diffusion avec chacune des sociétés de pro-

réforme en cours sur France-Musique (elle ne sera ellective qu'en septembre), l'une de ces nouvelles émissions dont les titres, exprès, font sourire. Comme ce Tarapapapoum qui ouvre en fantare, à 17 heures, la

récréation de Francine Auciain. D'une voix acide, la productrice vous interpelle : alors, quoi I un peu de nerfs ; rien n'est perdu ; l≥ musique, ce n'est pas si grava; c'est aussi Johann Strauss, Rossini et les Swingle Singers. On se laisse volontiers débaucher.

Les paroles, là encore, sont peu de chose. Un trompel'oreille en do majeur, tout juste fait pour contraster evec le la mineur de l'émission - ou plutôt, de la « tranche horaire » précédente. Un remplissage qui s'avoue comme tel.

Car rien, au tond, n'était moins franc que ces textes de présentation blen ecrits et correctement lus dont les producteurs ont longtemps bourré leur maigre temps de parole sur France-Musique. Pour exprimer la même chose : les mots - depuis le « Sprechgesang » — et les « résidus sonores », depuis Hymnen, de Stockhausen — s'intègrent tout naturellement dans une harmonie élargie. Mais ces voix-là, le disaient. Au lieu de le faire

ANNE REY.

grammes. Cette convention porte sur la transmission et la diffusion des programmes sur le réseau d'émetteurs de T. D. F.; sur la fourniture par T.D.F. de services d'intérêt général (échanges inter-The state of the s nationaux, protection de la récep-tion, recherches, conseil et assis-tance technique); et sur la fourniture par T.D.F. de services dits : « particuliers » : circuits occasionnels, approvisionnement à la demande de la société, exploitation de relais mobiles, etc.

Civet de lotte à la bordelaise 25 F. Pavé au Roquefort 32 F. Manus 25 et 55 F. Ambiance musicale avec planiste. Gratin crabes. Homard grillé, Eurovisses flambées, Canard au cidre. Poulardes morilles, Plateau de fromages, Salade, Glaces et pâtisseries maison, 5ê à 90 F. Souper aux chandelles dans vieille cave Louis XIII. Nombreuses spéc. Papillote de Saumon beurre d'oscille 19 F. Feull-leté de cou d'oie fard foie gras truffé sauce Périgueux 20 F. OUVERT P.M.R. : prix moyen du repas.



Deniel Human, artista comme Anthony Bration of nicourse and nicourse in nicour According relations and affirms : - i. n'écours plan de la caire qui se musique depuis Biteres Brew ? revanene aries pour la promen at may be, at our-Sailey, Erso Perker iclone mains que les qui nous personent. e promité sintérité. Elvin Jones, willis mec les proportions fear »), ainsi que « des libes con Boulez, qui traitent (miprovide) t cui reste la premier anie (Bessie's Stant) d'onaniste public et aut, eur, a de Contrane, McCoy complètement louites et plein crotta -. Group -. mour critique su mencer pour sci-mente l'example. cobie du merveilleux illerge Franco (Same a), Cacil Taylor, qui

is situation, et de se convance à trouver la tranquittité provious à e mer Jimmy Lyons lite, er dont fart de me admitatil et pan-l — c'en notre cas — VACOUS CONTROL .... ment, - les - concerts scure Gould Les que la cocióió excist Tyner, la joie system que acraca denà la munque, si de metter, mème si celle fatino-américa de al eng de militer, misse si procédent mieux à faits bruts, restaient sis. Cost qu'i by a directement. Usm de Vice. in potamment nous semple treum estidate à colui de 3 liage de nombreux formetiment nationique au cens ou A acientificue. Celle ci deut, dui prophe maganism le la une verité pa é enni Prefit. Si ia Telefa riid en devent, mais the exercisioners wasn't McGoy Typer maduse the time & Cloversa de Cobrum des asia 12503 81 GPU GTT ... 111 gr-SAGUES. II STORES FOR EAST

p decident pas, to valeur. Dans les defart is viplence iss equi communente! l'e noerbluces. ins effets or comment Walter Benjamin amalia i inon des lestivad. 2 est ellentron à tous cous within or 1222, since-La musique de Villa Terre No. of the Address of The pose par entragnaca nonece E il est bon égalenent - gestiants d'atilitain ..... me modelinistine na es THE PROPERTY OF LAND mer bather et bertemming. THE STATE OF THE PERSON Termi de chatta terier se Seine Rigarati que les faut de pla HOUSE THE IDEAST SELV es de favast-garde à fréquemment VIIII RUE TO COME SERVE יין יין יין בייניין או בייניין או בייניין enna je preizlype da guie la masconima sittas ger a Miss Carls. "betse contente film to the nace during the

بسائيله واران إدارات سيكيب

met à com le laise

Mais le joyenen: de

PORE I DE CAS CAS LIANO - INFORMA - Maca-Monapus : 27 Fe de du Plante Henry, El Many Buston Sun Ja

医副髓 特 后注 歌 tions Con tota qui parm\_acc.toreberg.bles. tions, des record et Misenieria vert in reciente e requent comme à la suriere de mes

er, et serie une fermie A deute pas derrocat a de travell es 1800decinario sessitiaria nai decinario arcina ngi demokrat arodas nji manicali da 1980

pri programa de se a de forma del para des de grandos fruita de 18

ONVENTION' FDP. ET A2

MATERIAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT Street Street Street Street Street des prostores demotive to the second of the PART CANADA PRODUCT OF THE PART OF THE PAR B. Constant

faut datum of a fire of

ANNE SET

mene unico

#11255°

19 227 Emil 4.

Breaton, en retantne Confine destiner Dave Brubeck qu'il dette Sabit 4 sonionie 5 min 2 sept. qui R'est, depuis vingi-ong ang e yeux de Cecil Taylor, qu'un pala Taylor reform an pala minable. Taylor rejoint au Mor Bradon pour condamner Herbie le British pour commander Hebielle cock et Chick Corea in is plant part of the pa

les musiciens ou les connectes dri us bautadeut bas see 20. u,extrument do, nue igeologie 26. tanée et, cela va de soi, esec lement alienze. Au risque de n'épo drame Acix que bina a ma que collectif célà constante embrouille, disons, au tame out then qui commença a Monte s'acheva à Antides, dus les mais les plus gratifiantes nous positions Sire à present, dutre le ne rhythm and blues, as as as as as et glorifient, trome une de

a donnée aux acteurs est carré-ment stylisée, très photo-roman, gros yeux, grosses voix. C'est désuet, mais y avait-il autre chose à faire?— M. C.

diens de la Cellule de création, ins-tallée à Avignon dans la chapelle des Cordellers, présentent le speciacle qu'ils ont préparé depuis le début du Festival, « Des épaules aux pieds », de Paul Huet, jusqu'au 6 août, Représentations à 21 h. 30,

■ Un festival de films soviétiques aura lieu du 19 au 26 août, en Libye

#### THÉATRE ET DANSE A AVIGNON

#### «PÉPÉ GUSTAVE **VOIT ROUGE»**

fertivals.

n travaille en usine. Elle est gardienne d'immeuble. Il souffre de l'estomac et fait une de l'estomac et fait une fixation sur feu son grand-père, Pépé Gustave, grand meneur de luttes ouvrières en son temps. Elle se met du mauve aux yeux, envie les renards, les meubles, les migraines des bourgeoises qui habitent l'immeuble. A l'usine, une grève survient. Aussitôt, entre lui et elle, c'est

la méfiance, puis une empoignade sordide. Quand les grévistes auront obtenu quelques sous du directeur, le menage se rabibo-chera dans une trève douce-

Cette comédie de Ivan Vanesco cette comedie de Ivan vanesco est d'une misogynie ouverte. La misogynie est méchante en soi; s'agissant d'une grève ouvrière, elle est à côté. Dans une grève, la rigueur des choses commande de montrer les femmes au coude-àconde avez leurs hommes. à-coude avec leurs hommes, comme a fait Elsenstein. C'est peut-être primaire, mals c'est ca. Faire d'une grève le miroir grossissant d'une corrida conjugale où la femme est un poison, ca

ne va pas non ? Tvan Vanesco a découpé Péné Gustave en tableaux trop courts, d'une couleur locale trop voulue, avec des chutes trop senties. Le dialogue nage entre deux chaises: le réalisme des Goncourt et le maniaque de Ionesco, l'un détrui-sant l'autre. C'est assez chic, si l'on veut, mais nous ne savons pas si l'auteur croit à ce qu'il fait. La direction que Bernard Sobel

Daniel Mesguich et les come-

E L'AFDAS (Assurance formation activités de spectacle) organise jusqu'au 15 septembre, trois stages destinés aux danseurs professionnels (classique, moderne, jazz), aux comédiens et aux artistes de variétés. Ce stage est gratuit pour les professionnels qui peuvent justifier de vingt-quatre cathets entre 1973 et 1974. Renseignements : 17, rue Henri-Rochefort, 75017. tél. 622-61-21. directement dans le corps des

. Le Monde » publie ious les

samedis, numéro daté du dimenche-

lundi, un supplément radio-télé-

vision avec les programmes complets

20 h. 30, Film : « l'Enfer est pour les heros ». de D. Siegel (1962), avec Steve Mac Queen,

B. Darin, J. Coburn.

B. 1944, sur le front de Belgique, quelques
soldats américains doivent retourner se
battre en première ligne, au lieu d'aller en

20 h. 35, dramatique : « la Précepteur », de J. M. R. Lenz. Réal. B. Rothstein, par l'Ensemble

théâtral de Gennevilliers.

Un précepteur travaille dans une lamille d'aristocrates et v leit la découverte dramatique de l'amour et des contraintes sociales.

Cette mise en scène a été créée en fanvier 1975 par l'Eusemble théâtral de Gennevilliers.

22 h. 45, Journal de l'A 2.

20 h. 25, Prestige du cinéma (R.): « Baisers

22 h. (R.). Les conteurs : La forat landaise :

de la semaine,

CHAINE 1: TF 1

22 h 45, IT i journal.

CHAINE II (couleur): A 2

CHAINE III (couleur): FR 3

#### Carlson, Blaska et Bartoluzzi dans les arènes

Lorsqu'on observe la foule des spectateurs de la Cour d'honneur, prenant avec circonspection possession de leurs dangereux petits sièges électables, on est frappé par son caractère hétéroclite. Tous ces accents, tous ces ages -- avec une grosse majorité de jeunes, toutes ces conditions socioles dissemblables, parviennent pourtant à constituer un public spécifique, avec un comportement et des réactions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cette foule là, comme un gros animal attentif, en apparence débonnaire, mais prompt à manifester viaoureusement des la fin d'un ballet. Elle est loyale et laisse toute sa chance à l'artiste, insensible au snobisme et aux modes, prête à découvrir ou à s'enflammer, mais féroce dès que surgit le spectre de l'ennui. Carolyn Carlson et Félix Blaska en ont fait l'expérience au cours de leur pre-

Dans « Sablier prison », considérablement remaniè, élargi aux dimensions de la scène. Carolyn Carlson n'a pas su présever ce goutte à goutte inexorable du temps, si sensible et bouleversant à la crection. En gonflant demesurément les imptovisations aux dépens des passages chorégraphiés, elle s'est davantage préoccupée de laisser ses danseurs extérioriser ieur « poétique intérieure » que du contact avec le public. De longues plages monotones sont venues gâter les moments de bonheur parfait où la danse, entrant en vibration avec la musique de John Surman, rebrodée de surimpressions au saxophone, nous entraînait dans un espace aux dimensions inéprouvées.

plus favorable à Félix Blaska. « Comedia », conçue pour la scène à l'italienne, avec des entrées et des sorties bien réglées, s'est complètement diluée sur le plateau nu. « Memory », une création, com-mence et finit par de jolis mouvements ondulants des danseurs couchés sur le sol. Entre ces deux moments, il ne se passe rien : la troupe se perd dans une bouche d'ombre. « Linea » résiste mieux à l'environnement. La musique de Berio, interprétée par Katia et Marielle Labèque au piano, et Jean-Pierre Drouet et Sylvio Gualda

La Cour d'honneur n'a pas été

écoute. Si le public n'a pas fait un occueil excessivement choleureux à « l'Homme aux loups », du moins a-t-il observé avec une curiosité bienveillante le déroulement linéaire de l'histoire. manque à ce conte psychanalytique, pour être reussi, une dimension onirique que pressent et propose la musique angoissante de Marius Constant.

Félix Blaska est aussi avant tout — un merveilleux dan-seur, instinctif, vibrant, libéré. Seul sur la scène, il a fait face au public; il l'a défié dans une improvisation sauvage s'achevant sur un pas de deux délirant avec violoncelle. A Avignon, on aime le courage, on apprécie les performances et l'on a applaudi ce numéro-suicide, comme on a applaudi la danseuse Carolyn Carlson, être de alace et de fuite, aui, soudain, entre en vibrotion et se met à

Mais les avations, les triamphes,

sont allés à Paolo Bartoluzzi, en très grande forme, assez maître de lui pour subjuguer par sa seule présence plusieurs milliers de specto teurs. Son interprétation de « No mos alfa » fut cependant moins convaincante qu'à l'Espace Cardin : sage et calculée, un peu trop ap-puyée dans ses effets, elle n'était pas à l'image que l'on se fait d'un dans eur de cette classe. Dans « Spar », un solo que Carlson a composé pour lui, Bartoluzzi veut démontrer qu'avec du talent et de l'intelligence, on peut tout faire. Il fautra encore du temps à cet homme pressé pour assimiler la danse moderne. Il a dansé « Spar » en artiste consommé et en athlète, mais d'une façon très exterieure. On est plus touché par la solitude de Félix Blaska, ramossé, prêt à bondir comme un taurillon dans

#### MARCELLE MICHEL.

■ Le denzième Festival mondial de la culture et des arts négro-afri-cains, qui devait avoir lieu à Lagos en novembre prochain, et auque devalent participer plus de soixante dix pays, a été reporté à une date ultérieure par le nouveau chef de l'Etat nigérian, le général Murtala Mohammed. Une nouvelle date sera fixée ultérieurement après consul-tation des pays participants.

RADIO-TÉLÉVISION

**LUNDI 4 AOUT** 

FRANCE-CULTURE

FRANCE-MUSIQUE

LES PROGRAMMES

volès ». de F. Truffaut (1968). avec J.-P. Léaud. Cl. Jade, D. Seyrig.

20 h. (R.) (S.), «Sonno», de R. Jentet; 21 h., Avignon. Soirée musicale Maurice Ohana, présentée par le compositeur : « Hommage pour le tombeau de Debussy» (Falla); « Si le jour paraît...» (Chana) (création), avec A. Pona, guitare; « Sept chansons populaires» (Falla), avec A. Salvetti, chansel M. Chana, plano; « Pièces pour guitare » (Brouwer), avec A. Ponce; 22 h. 30 (R.), Mémoires improvisés, de Paul Claudei; 23 h., Histoire de brigands; 23 h. 50, Poèsie.

L'entrée dans la vie adulte d'Antoine Doinel, le garçon des « Quatre cents coups » Trente-siz métiers et un mariage. 21 h. 55, FR 3 actualités.

#### VERDI A ORANGE

## « Otello? J'y étais »

Huit mille? Douze mille ? Combien étaient-ils ceux qui, bravant la canicule, les embouteillages du premier week-end d'août et les riqueurs d'un mis-tral toujours possible — mais pour une jois absent au rendezrous. — sont renus détruire cette légende qui reut qu'Otello soit un des opéras les moins popu-laires de Verdi?

Qu'importe après tout le chiffre exact? Le plus important, c'est peut-être la solidarité qui unit les privilégies du parterre et ceux tes privilegies du parterre et ceux qui n'ont pu se procurer une place que tout en haut : pour 15 francs ou 150, on pourra dire : « Jy étals » Après le Tristan et la Norma du siècle, comme on dit là-bas, pourquoi ne pas mettre une production de cette qualité en si bonne compagnie? Ce serait surtout vrai pour le public régional — reste à prouper ou'il régional — reste à prouver qu'il soit majoritaire, — assez défavorisé dans le domaine lyrique, car ceux qui ont fait le voyage d'Orange, comme en d'autres occasions ils vont à Salzbourg, à New-York, à Bayreuth ou à la Scala, pourront toujours émettre des réserves : aucune représen-tation n'est jamais assez parfaite pour rendre pleinement justice à un chef-d'œuvre.

Jon Vickers est un a habitué » d'Orange : on a pu l'entendre dans Tristan, Salomé et Norma; il s'est jait une sorte de spécialité du rôle d'Otello, dont il est peut-être le meilleur interprête actuel. Et l'on ne saurait rien dire ou écrire à son sujet qui ne l'ait déjà été. Beaucoup moins connue, Teresa Zylis Gara, Polonaise d'origine, a abordé le rôle de Desdemone au Metropolitan Opera en 1972, et l'on nous dit Opera en 1972, et l'on nous dit que, depuis cette date, elle est restée la Desdemone javorite de Jon Vickers. Rien d'étonnant à cela : sa voix, qui sait être fra-gile dans la tendresse et tragique dans la douleur, convient idéale-ment au personnage. ment au personnage. Kari Nurmela (Iago) méritait-il

les siflets que certains ont cru devoir mêter aux applaudisse-ments? Sans doute est-ce le cadre qui facilite la résurgence des habitudes antiques : an deprait toujours garder quelques lions affamés pour satisfaire cet étrange besoin de justice ; le pre-mier moment de stupeur passé, on trouverait vite cela naturel...
Gageons qu'avec de tels procédés
on n'avrait pas attendu la fin
du rôle d'Emilia pour lâcher les jauves sur la pauvre nouvrice.

Roelof Oosimoud (Cassio), Juan Soumagnas (Lodovico), Gerard Friedmann (Roderigo) et Paul Guigue (Montano) complétaient

heur. Digne en tous points des deux principaux protagonistes, Lorin Mazzel a su jaire sonner l'Orches-tre national de France avec une clarié et une précision devenues

#### **Cinéma**

« BRANNIGAN »

John Wavne est une institution américaine, au même titre que la Statue de la Liberté ou les abattoirs de Chicago. Le sortir de son milieu naturel, de ses grands espaces de l'Ouest, c'est risquer gros pour des résultats incertains.

Utilisant de l'argent bloqué en Angleterre, le producteur Jules Lévy. seul vrai responsable du film — le metteur en scène n'est icl que le fidèle exécutant de consignes et d'un pian de travail bien tracés à l'avance, - a mis dans son film tous les ingrédients qu'il jugeait indispensables pour gagner à coup sûr : entre autres une bagerre dans un pub dans la tradition des 20 h. 30 (S.), Anthologie des orchestres (1965). Orchestre chitharmonique: « le Somse d'une nuit d'été », ouverture (Mendelssohn) » « Chronochromies » (Messiaen) ; « Till Eulenspiese! » (R. Strauss), direction C. Bruck : « Euventhe », ouverture (Weber) ; « Symphonia en trois mouvements » (Stravinski) ; « le Tricome », deuxième suite (M. de Falla), direction C. Dufoit : 22 h. 30 (S.), indéterminées. bagarres des films de Tay Gamett (Son homme : la Maison des sent péchés, avec le même John Waynel et un suspense qui se voudrait hitchcockien autour de la remise d'une rançon dans une boîte aux ettres rouge, en plein cœur de Picca-

> Un lieutenant de la police de Chicago (John Wayne) débarque à Londres pour retrouver un criminel en liberté provisoire qui a'est réfugié de ce côté-ci de l'Atlantique. Il est accueilli à Scotland Yard par le boulllant et broullion Sir Charles Richard Attenborough), escorté dans ses pérégrinations par un charmant sergent en jupons (Judy Geeson). Il arrivera bien sûr à ses fins, après una folle poursuite en voiture. Rarement John Wayne a été aussi mai utilisé, rarement un film anglais qui se voudrait américain a manqué à ce point de punch. - L M.

★ Marignan, Saint-Germain Studio (v.o.): ABC, Caravelle, Gaumont Sud., Montparnase S2, Cambronne, Gaumont Gambetta (v.f.).

■ L'association Travall et Culture et Radio-France organisent une série de concerts à partir de la rentrée. Le premier programme, qui célébrera la Journée mondiale de la musique de l'UNESCO, sera consacré à un hommage à Georges Bizet, le 1er octobre, au Cirque d'hiver.

inhabituelles depuis le départ de Célibidache. Il n'en reste pas moins que, jaute de pouvoir vraiment s'écouter les uns les œutres, comme 
dans une salte jermée, les musiciens ne parvenaient pas toujours à une cohésion absolue; 
de même, quelles que soient les 
qualités acoustiques du Théâtre 
a'Orange, on ne retrouvera jamais 
en plein air cette chaleur du 
son qui, dans les soli particulièrement, entrent pour beaucoup

son qui, dans les soit purticules rement, entrent pour beaucoup dans l'émotion musicale. Détails? Sans doute, mais, au point de raffinement où se situe une partition comme celle-ci, il n'en est pas de si petit qui n'ait son importance. portance. C'est cependant pour la mise

C'est cependant pour la mise en scène que le problème se pose avec le plus d'acuité. Conscient du peu de poids que prendratent des subtilités de jeu dans un cadre de cette dimension, Giancario Sbragia, qui a dejà réalisé la Bohème et la Tosca pour les arènes de Vérone, a volontairement opté pour la plus grande simplicité, en accord avec les costumes à l'antique du Maure et de son épouse. lago ne jait pas de courbettes obséquieuses, l'inquietude d'Otello ne se lit ui dans ses traits ni dans son comporteses traits ni dans son comporte-ment; il semble à ce point maître de lui que son acte final étonne

presque.
Que dire du lit nuptial de la dernière scène évoquant irrésis-tiblement un gâteau gigantesque surmonté de chantilly? Sinon qu'il y a peut-être des ma-nières plus discrètes de mettre en évidence l'élément principal d'un

décor, et, en tout cas, de respec-ter l'intimité d'un lieu qui, après ter l'intimité d'un lieu qui, après une unique nutt d'amour, va voir se dérouler un ultime acte d'amour : « Vienne la mort !, dissit Ofello au premier acte, et que l'ardente extase de ce haiser soif le moment suprême. » Pourquoi, dès lors, Desdemone saute-t-elle hors de son lit lorsqu'un suprême baiser vient la tirer de son sommeil ? Mais qui aurait pu distinguer sur la scène d'Orange toutes les phases, depuis le sourire voluptueux jusqu'à l'in-

le sourire voluptueux jusqu'à l'inquiétude jébrile de ce réveil qu'elle sail être le dernier ?
Ce n'est la qu'un exemple de ce à quoi il a jallu renoncer, alors que le livret et la musique de ce drame exemplellement inde ce drame, essentiellement in-times, offrent tant de situations trréductibles à une stylisation, si réussie soit-elle. Fallatt-li plus simplement renoncer à Otello et monter philôt Nabucco ou Aïda ? Chacun en décidera selon l'imp-portance que, à tort ou à raison, il accorde à certains éléments d'un

GÉRARD CONDÉ. ★ Cette représentation sers re-transmise sur France-Culture le vendredi 12 septembre, à 20 heures.

M. Michel Guy, secrétaire d'Etat à la culture, a demandé à M. Jacques Bourgeols, directeur du Festival d'Orange, de doubler le nombre de ses représentations en 1976 et de les tripler en 1977. Il a également émis le vœu, dans une interview à l'Agence France-Presse, que le Festival d'Avignon accueille, dans l'avenir, 28 % de spectacles étran-

#### PRESSE

#### LE CONFLIT DU «PARISIEN LIBÉRÉ»

#### Nos perspectives sont radicalement différentes écrivent à M. Amaury plusieurs curés de Paris

En réponse à un dossier d'une dizaine de pages qu'il leur avait envoyé début juillet sur l'affaire du *Parisien libéré*, plusieurs cures de paroisses de Paris viennent de faire parvenir une réponse — ré-digée en commun — à M. Emflien Amaury sous forme d'une lettre de deux pages datée du 25 juillet.

Précisant qu'ils ne s'expriment contraire conce pas en tant que « notables », qualité qu'ils récusent, ces pretres gence d'un his refusent de se prononcer sur les formes que doit adopter le syndial de l'action dicalisme du Livre et de prendre position sur les arguments tech-

On relève dans cette lettre deux points principaux :

● LA LIBERTE D'ENTRE-PRISE. — « Il semble que pour vous, écrivent les prêtres, liberté d'entreprise signifie essentielle-ment la liberté du chef d'entre-prise au liberté du chef d'entreprise, une liberté absolue, c'est-à-dire le droit de diriger votre en-treprise à votre guise, sans tenir le moindre compte ni des droits légitimes ni des intérêts des tra-vailleurs. >

Les auteurs de la lettre demandent à M. Amaury s'il est exact qu'à deux reprises au moins, en 1971 et tout récemment, il s'est opposé au libre exercice du droit syndical a Si ces faits sont exacts. ajoutent-ils, avouez qu'ils ont de quoi [nous] faire douter quelque peu de voire prétention à lutter au cours de ce conflit pour la liberté d'appartenance syndi-

» Une telle conception autocratique du pouvoir du chej d'entre-prise, poursuivent-ils, ne concorde nullement avec la conception chrétienne des rapports qui doi-pent exister entre les divers partenaires sociaux au sein de l'en-

cale !

● LA LIBERTE D'EXPRES-SION. — « Si cette liberté est actuellement menacée, estiment les signataires de la lettre, c'est essentiellement par le processus de concentration progressive de tous les titres de journaux entre tous les titres de journaux entre les mains de quelques détenteurs de capitaux. Et c'est la soumission de la presse au pouvoir de l'argent qui menace actuellement en France l'indépendance des journaux, beaucoup plus que le monopole d'embauche du syndicat C.G.T.

n El c'est enfin la soumission de la presse au pouvoir de l'argent qui menace la qualité même de l'information. Lorsque celle-ci se trouve réduite à n'être qu'une marchandise comme les autres, tous les moyens deviennent bons pour la vendre à n'importe quel prix: excitation des passions—

prix: excitation des passions — prix: excitation des passions — de toutes sortes, — en particulier du racisme, exploitation exclu-sive du fait divers au détriment d'une information et d'une ré-

l'homme dans son état actuel et reproduisent un type d'homme conforme aux exigences de l'ordre établi. » Vous déclarez vous-même que votre but est d'arriver à ven-dre moins cher votre journal die mong cher voore journal (jut-ce au prix du licenciement de centaines d'ouvriers). En tant que chrétien, je me sens au contraire concerné par tout effort pour rendre possible cette « émergence d'un homme nouveau »... Nos perspectives sont radicalemen

#### A Saint-Ouen

#### L'IMPRIMERIE CHAIX SERAIT EN DIFFICULTÉ

La situation de l'imprimerie Chaix, à Saint-Ouen, serait des plus graves, annoncent dans un communiqué les délégués C.G.T. de l'entreprise, qui affirment que, selon des indications qu'ils ont recueillies auprès de la direction de l'entreprise, celle-ci pourrait soit fermer ses mortes avent le soit fermer ses portes avant le mois de septembre, soit licencier 30 à 40 % des effectifs qui représentent environ six cent cinquante personnes.

A la suite d'une consultation

organisée par la C.G.T., 82 % du personnel de l'entreprise se serait prononcé favorablement sur un texte qui « exige que les accords du 21 novembre 1974 scient resdu 21 novembre 1974 soient respectés, que le potentiei industriel
soit maintenu sur place et que
l'emploi soit garanti ». La motion adoptée par le personnel
prévoit que tout sera mis en
ceuvre, « y compris, le .cas
èchéant, par la grève avec occupation des locaux », pour que
ces objectifs soient atteints.

[Les accords auxquels fait allusion le texte de la C.G.T. ont été conclus entre les syndicats et MM. Jeanson et Beyler, qui avalent été chargés de « missions exploratoires » pour réorganiser la Néogravure, la plus grande imprimerie de France de sa catégorie avec 430 millions de francs et une part du marché ézale à 58 % (u le Monde » du 9 janvier). Née en juin 1973 de l'absorption

de l'imprimerie Crété par Chaix-Desfossés-Néogravure, la société avait dû, dès la fin du mois de septembre 1974, demander au tribunal de commerce de Paris la suspension provisoire des poursuites en cas de non-paiement. Pour la sauvegarde de leur emploi, les travailleurs avalent observé pendant trois mois un mouvement de grève.

Finalement, un plan de relance était mis au point. Deux sociétés distinctes étalent créées : l'una reprenant le serteur héliogravure (Néogravure-Crété-Desfossés), l'autre d'une information et d'une réflexion sur les questions les plus
importantes qu i conditionnent
cependant la vie des hommes. »
En conclusion, les prêtres rappellent que « lei synode des éréques déclarait en 1971 : « Au lieu
de faire émerger un homme nouveau, les mass media, domestiqués par l'ordre établi, contribuent au contraire à maintenir

# O-TÉLÉVISION

gagna (a partic

LUCIEN MALE

1.00

– ENTENDU –

La voix-prétexte

70099, 60 **Fires** 2:010 Comme to Talantation in gave en land 160 521 00 C Fi**ditura** vale de la constitu Your marre a take the g pau da menor de en el sen

a maran de timber e minerques sur l'ente-minera rapport asso di l'appocarpse, Asso di l'appocarpse, Asso grade. Smrta 547.1. STATE OF THE STATE pr. 20 -Egra district fer cour strough a service 10 TO 

presidents and more state to g gad and 127 mg NCSI. 174 CONTEST. No. 1850, in 1880 e i **Ç**ar nen 34 <sup>ett</sup> e 11<sup>12</sup> . Par que su e à une berre de main, ma un son de rain de le continues THE STATE OF THE S get trajerina in gre temps 2 - 2-Mangabi Parties ##### 1 22 TA #Gprachgrands

dia schools to the second as a school to the school to the second as a school to the school to the second as a school to the school to the

) to bound to come

CHAINE I: TF 1 20 h. 30, Les animaux du monde ; 21 h., Jeu ; Le blanc et le noir ; 21 h. 45, Les grands mystères da la musique ; « Le secret de Rossini », par B. Gavoty ; 22 h. 45, IT1 journal.

CHAINE II (couleur): A 2

20 h. 35, Les dossiers de l'écran, d'A. Jammot. Film : « la Salamandre d'or », de M. Regamey (1962). Avec J.-C. Pascal, M. Robinson, V. Lagrange, J. Justin, Cl. Titre.

se, J. Justin, Cl. Titre.

En 1525, François la est prisonnier de Charles Quint. Le chevaller Antoine de Montpezat doit porter sa rançon à Madrid. Des ennemis du roi cherchent à l'en empécher.

Débat : - Tout est perdu fors l'honneur. 
Avec la participation de MM. Roland Mousnier, professeur à la Sorbonne, Bernard Quilliet, maître-assistant à l'université de Vincennes, Robert Mandron, professeur à Paris X, Jean Delumeau, professeur au Collège de France, Jean Belongey, maître-assistant d'espagnal à Paris X.

22 h. 30, Journal de l'A 2.

CHAINE III (couleur): FR 3

20 h. 30 (R.). Westerns, films policiers, aventures:

Estouffade à la caraibe », de J. Besnard (1967), avec F. Stafford, J. Seberg, S. Gainsbourg, M. Pisu.

Un ancien cambrioleur se met au service d'un gangster qui veut dévaliser — pour des raisons politiques — le colfre-fort d'un dictateur sud-américain.

22 h. 5, FR 3 actualités.

FRANCE-CULTURE

MARDI 5 AOUT

20 h. (R.), Diatopues, par R. Pillaudin : « Ecologie et ethnocide », avec R. Jaulin et P. Samuei ; 21 h. 20, Avignon. Soirée musicale Maurice Chana, présentée par le compositeur ; e En blanc el noir « (Debussy), avec G. Fremy et Ch. Ivaldi, pianistes ; « Concerto avec clavecin » (Falia), dir. D. Chabrun ; « Signes » (Ohena), dir. D. Chabrun ; 22 h. 30 (R.), Entretiens Paul Claudel-J. Amrouche ; 23 h., Histoires de brigands ; 23 h. 50, Poésie.

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30, Festival estival de Paris. En direct de la Seinte-Chapelle (Taillis, Byrd et Henri VIII, par the Scholars) : 22 h. 30 (S.), Indéterminées, par M. Victor ; 24 h. (S.), Anguyrmes et sentimentales, par J. Markovitz et S. Darmagnac.

#### **ATHLÉTISME**

En juniors à Paris, comme en seniors à Bydgoszcz

#### UNE SURPRENANTE RÉSISTANCE DES FRANÇAIS A AMOINDRI LA DOMINATION DES POLONAIS

Révolue, l'époque où les juniors de l'équipe de France pouvaient rosser les jeunes Allemands de l'Ouest et les espoirs soviétiques, l'est incontestablement Hormis Hector Liaster. on n'entrevoit quère dans les rangs dont le talent égalerait celui des futurs champions qui, en 1968, avalent

#### DIX POINTS DE RETARD...

La première journée du match international d'athletisme Pologne-France, disputé à Bydgoszcz, la capitale de la Poméranie occidentale, a été assez javorable aux Français. Face à la formation polonaise, race à la formation possible, classée quatrième de la der-nière coupe d'Europe des na-tions, les Français ont con-cédé 10 points (58 à 48) alors qu'on s'attendait générale-ment à un écart de 20 à 25 moints mais ont surfaut fait points, mais ont surfout fait preute d'un courage et d'une volonié retroutés.

Sur les dix epreuves sigurant au programme, les Polo-nais en ont gagné sept mais n'ont pu empécher les Pran-çais de réussir deux « dou-blés » dans les deux premières courses.

Aux 400 mètres haies, Jean-Claude Nallet (50 sec. 59) et N'Lomo (51 sec. 83) se sont imposés tout comme Echevin (10 sec. 47) et Sainte-Rose (10 sec. 50) sur 100 mètres.

Encourages par cette reus-site, d'autres athlètes francais ont pris de surprenantes deuxièmes places, comme Kerbirlou sur 400 mètres. Meyer sur 800 mètres, Gomez eur 5000 mètres. Bonnet au saut en hauteur et Valetudie au triple saut.

Ce match Pologne-France continue le lundi 4 août avec la deuxième fournée, qui de-vait être moins favorable aux Français.

nom Drut, Accambray, Boxberger ou Tracanelli. Cependant vouée à une lourde défaite, cette formation a soutenu la comparaison face aux iuniors polonals en se s'avouant battue (105 à 107) qu'au terme de la dernière épreuve, dimanche 3 août,

L'événement prend d'autant plus de relief que l'athlétisme polonais, après une période de déclin marquée en 1973 par l'élimination des équipes seniors masculines et féminines de la finale de la coupe d'Europe, connaît un singulier regain de vitalité. Il devient quelque peu aberrant, lorsqu'on sait que les lanceurs français sont principalement responsables de

cette « glorieuse détaite ». Non seulement Luc Viudès, Philippe Suriray Stéphane Millez et leurs camarades ont accumulé plus de points que leurs concurrents (27 contre 17), mais ils ont également remporté quatre victoires dans les quatre lancers. Colosse de 1,90 m., pesant 96 kg, Viudès, qui peut s'en-la quatrième place de la finale traîner à loisir depuis qu'il est en de Call.

vacances, a même obtenu ce double succès en améliorant considérablement ses records personnels. Valnqueur d'agversaires qui lui étaient en principe très supérieurs, il fut parfaitement secondé au lancement du poids par le Guadeloupéen René

Or, c'est un fait bien connu, les lancers sont traditionnellement le point faible de l'athlétisme français. Inversement, ils ont toujours valu à l'athiétisme polonais de nombreux titres de gloire : Komar est l'actuel champion olympique du lancement du polds; Sidlo fut longtemps sans rival dans l'art de planter très loin un javelot ; battant en breche la supériorité américaine, Platkowski se para du titre de recordman du monde en propulsant le disque à 59 m, 91 en

Toutefois, s'il est une spécialité proprement polonalse, c'est bien le tripie saut. Le jeune entraîneur national Régis Prost ne s'en cache pas : tout le savoir qu'il possède en

la matière. Il le tient du grand tech nicien qu'est Starzynski. Affirmerat-on que l'élève a dépassé le maitre? Toulours est-il que Jean-Pau Salellie et Pierre Lefort ont bei et

Totalement privé de ressort, Llas ter, qui a couru le 400 mètres en secondes 12/100 cette saison ideuxième performance européenne des juniors), ne se classa que troi sième dans une course dont le vain queur fut chronométré en 48 secondes 28/100, Auralt-il été fidèle à sa répulation que la défaite de l'équipe de France se fût transformée en ur match nul (106-106). Sans doute observera-i-on que, déjà émoussée par la faligue d'un long voyage, l'ardeur des athlètes polonais fut encore atténuée par la lourde chaleur qui pesai sur Paris, C'est égal. Il y a tout juste un an, cette même équipe se faisalt malmener par l'Italie (116 à 96). La comparaison est eignificative.

RAYMOND POINTU.

#### NATATION

#### AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE Quelques satisfactions, mais beaucoup d'inquiétude

Fédération française de natation a organisé au stade nautique Georges-Vallerey, du 2 au 6 août, le grand recensement de ses espoirs venus de toutes les provinces pour disputer les championnais

révélations peut paraître déce-vant puisque, au cours des deux premières journées, sept titres seulement, sur les quatorze dé-cernés dans les épreuves individuelles, changèrent de titulaire ; on a même vu un Michel Rousseau, en semi-retraite cette sal-son, enlever à vingt-six ans son neuvième titre sur 100 mètres, après avoir coupé son effort à 5 mètres du but et levé la tête « pour mieux voir celles de ceux qui pensaient enfin le voir

A défaut de révolution, les championnats de France 1975 reflètent une évolution puisque sept records nationaux ont déjà été battus et que onze vainqueurs sur quatorze ont réussi une mellleure performance que leur pré-décesseur au palmares. Toutefois, ces performances restent très inférieures à celles qu'on a enregistrées une semaine plus tôt aux championnats du monde, disputés

Parmi les exceptions dans ce domaine, il convient de noter les deux courses - deux records du Marseillais Bernard Combet, vainqueur du 200 mètres brasse en 2 min. 27 sec. 20 et, surtout, du 100 mètres brasse en 1 min. 5 sec. 66, et celles de Guylaine Berger, qui a enlevé le 200 mè-tres en 2 min. 8 sec. 15 et le 100 mètres en 58 sec. 46, un temps qui lui aurait permis de prendre

L'euphorie du résultat estompée, Guylaine Berger considère toutefois 1975 comme une mauvalse année, marquée par un double échec scolaire et sportif, puisqu'elle n'a pu obtenir son baccalauréat, et que, contraire-ment à 1973, elle n'a pas accédé à la finale des championnats du

d'autres jeunes nageurs, Guylaine Berger bénéficie pourtant des sections sports-études créés notamment à Font-Romeu et à Vittel mais, malgré ces aménage-ments, certaines disciplines, tels le dos masculin, le papillon et les épreuves de quatre nages, res-tent d'un niveau particulièrement médiocre et inquiétant.

rations sont possibles et nécessai res pour que ces actions sports études remplissent pleinement leur rôle, en particulier au niveau du recrutement, peut-être plus difficile en natation en raison du très jeune âge des apprentis champions. Mais, au moment même où le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et le ministre de l'éducation nationale entendent favoriser la multiplication de ces sections. l'attitude de Gérard Garoff, le directeur technique de la natation francaise qui demanderait à ses meil-leurs éléments de sacrifler leur prochaîne a n n ée scolaire pour mieux préparer les Jeux olympi-ques de Montréal, n'est-elle pas un aveu d'impuissance?

GÉRARD ALBOUY.

#### AUTOMOBILISME

REUTEMANN VAINQUEUR DU GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

# Une course sur éliminations

Nürburgring. - C'est en definitive deux Grands Prix de Republique Federale d'Allemagne men distincts qui se sont disputés dimanche 3 acu: sur le circuit du Nürburgring. Le premier a oppose l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari). le plus serieux candidat an fitre de champion du monde, au volati de la meilleure monoplace actuelle, a Patrick Depailler (Tyrrell), qui a ainsi demonite la finesse de son pilotage sur un circuit considere entre tous comme le plus difficile. Le deuxième

Encore une fois, Lauda avait frappe un grand coup, au cours des essais, en bouclant un toudes essais, en obticiant un tout du c'ircuit de Nürburgring (22,836 kilomètres) en moirs de 7 minutes. Aucun pilote n'avait encore réussi à aller aussi vite sur le circuit allemand. C'est dons tout naturellement qu'il prit la tête de l'épreuve devant partick Densiller, que l'on avait un peu

saison. Une bonne explication à ce retour au premier plan : depuis longtemps, les Tyrrell ne comp-LA SIGNATURE DE L'ACCORD MATRA-SHADOW

EST RETARDÉE

Depailler, que l'on avait un peu oublié depuis le début de la

Nürburgring. — Matra n'n pas encore pu trouver d'accord financier avec Shadow nour la fourniture de ses moteurs formule 1. De ce fait, au Nürburgting, la vioture équipee du moteur français et destinée à Jean-Pierre Jarier n'a pas été descendue de son camion transporteur. Chez Shadow comme chez Matra, il semble que l'espoir demeure de parvenir à un compromis et que la volture pourra être engagée zu Grand Prix d'Autriche, le 17 août, à condition que la mise au point soit ingée satisfalsante.

n'est pas seniement Shadow, le constructeur de la voiture, qui doit prendre ou non la décision d'acheter les moteurs Matra, mais aussi la société américaine Universal Oil Pro-ducts (U.O.P.), qui soutient financièrement l'équipe Shadow. Jusqu'à présent, le bailleur de fonds a manifesté un certain interet pour l'utilisation des moteurs Matra, mais sans aller jusqu'à prendre un engagement concert. Les deux parties discutent aussi du relèvement d prix des moteurs par rapport aux propositions initiales faites au

taient plus vraiment parmi les voitures les plus competitives, en raison, selon Denailler, de quelques défauts qui les pénalisent sur presque tous les circuits. Sauf précisement, au Nürburgring, ou ces défauts, paradoxalement, sont devenus des qualités.

Voilà donc Depailler jouant au chat et à la souris avec Lauda, et, à plusieurs reprises, il donna bien l'impression de pouvoir venir à bout de celui qui est tenu. en 1975, comme l'homme à battre. Dans les roues de Lauda, Patrick Depailler attendait le moment propice pour porter son attaque, mais il n'en eut pas l'occasion. Au neuvième tour, soit aux deux tiers de l'épreuve. il rentrait au De notre envoyé spécial

raienti à son stand, après une raienti à son stand, après une rupture de Suspension.

Depailler hors course, le Grand Prix sembiait devoir tourner à l'avantage des Ferrari. Regalitoni prenant la deuxième place derrière Lauda. Tout fut remis en question en un tour. Regalitori abandonnait, incteur cassé, et Lauda revenait à petite vitesse, pneu creve. La première partie du Grand Prix celle qui avait opposé les meilleurs, prenait fin. Ou tire Lauda. Depailler et Regalitori laisse leurs chances : Fittipaldi, Jarier et Brambilla, sur crevaisons ; Scheckter et Stück, crevaisons; Scheckter et Stück,

pour des ennuis divers, etc.

La roasse > et les crevaisons
aidant, Reutemain et Laffite,
auteurs respectivement des
divières et quincièmes temps des
essais, étalent remontés des proessais etalent remottes des pro-fondeurs du classement pour se retrourer, à leur grande surprise. aux avant-postes. Tout juste araient-ils couraissance des péripeties de la course qui se dérou-lait devant eux par la signali-sation de leurs stands et au vu des voltures qu'ils doublaient, pneus crevés. Ils avaient su éviter tous les pièges du circuit du

et un changement de paeus. Nursungting et menager, autant que faire se peut, leurs pneus Sans doute sont-ils convenus aussi que lour reussite a dépendu pour une bonne part du hasard qui n'a pas place sur leurs trajec-toires des gravillons ou les débris de voltures accidentées

Grand Prix a éte celui des eliminations et

donne lieu à une sorte de loterie au terme de

laquelle l'Argentin Carlos Reutemann (Brabham)

et le Français Jacques Laffite (Williams) ont tirè

les bons numeros pour avoir échappé aux cravai.

sons et incidents qui ont marque la course. Dans

celle aventure. Niki Lauda a pu cependani venir.

du mieux possible, à bout de ses malheurs en

prenant la troisième place après une crevaison

L'Autrichien Niki Lauda, premer du chasement du cham-pionnat du monde des conduc-teurs n'a cependant pas tout perdu le 3 acut. La crevaison qui perduje o seut. La trevanue qu'à la péralisé n'est intervenue qu'à 12 kilomètres des stands (le cir-cuit développe 22836 kilomètres, de sorte qu'à affure lente il a perdu moins de temps que perdu moins de temps que d'autres pour regagner son stand. Il a aussi été à mètre de prendre La aussi ète a lieue de prendie la troisième place et de marquer cuaire points supplémentaires au classement du championnat Lauda compte désormais 17 points d'avance sur Reutemann et 18 points sur Fittipaldi, alors qu'il ne reste sans doute que trois grands prix à disputer. Il semble bien en effet que le Grand Pix du Canada est compromis Association des constructeurs de formule 1 n'ayant pas accepté les propositions financières des orga-nisateurs.

FRANCOIS JANIN.

INGENIEUR

MEDITEUR PHYSICIEM

The state of the s

The state of the s

\*\* = ---- 6 - <u>-</u>

9 1783 E

#### VOILE

Cinquante-sept bateaux dans l'Admiral's Cup

#### Le rendez-vous des équipages et des architectes

Disputée dans la Manche du vendred: 11 coût au dimanche 3 août une distance de 230 males, la Channel Race a reuni près de deux cents concurrents. En fait, cette grande épreure a surtout un s'affronter cinquante-sept bateaux : ceux des dix-neuf équipes nationales engagées dans l'Admiral's Cup, condiderée comme le championnet du monde de course en haute mer. Au terme de cette rencontre, gagnée en temps compense par l'Anglais Noryema (plans Frers) devant l'Irlandois Irish Mist et les Américains Robin et Charisma, les Etals-Unis prennent la tête avec 292 points, précédant l'Allemegne (286) et l'Australie (282). La France, largement distancée, rient au couzième rang. Son meilleur bateau, Katsou, se classe

Certes, la confrontation vient seulement de commencer. Dans l'Admiral's Cup. la Channel Race est affectée du coefficient 2. Deux courses de 50 milies organisées lundi 4 et mercredi 6 août dans le Solent représentent chacune un point. Enfin, le Fastnet de 605 milies pèse de façon décisive avec ses trois points. Le départ en sera donné le samedi 9.

De toute façon, la victoire ne devrait pas échapper à l'un des quatre grands. A la veille du dé-part de la Channel Race, la République fédérale d'Allemagne et la Grande-Bretagne étaient données à trois contre un, les Etats-Unis et l'Australie, à six contre un. A coté de ces forma-tions redoutables, la plupart des

concurrents paraissent autres souvent voues à la figuration. Il en vue disposent d'éléments d'un niveau peu commun. Les trois bateaux américains, Robin, Tenacious et Charisma sont confies a des navigateurs except onnels ; Ted Hood et Dennis Conner ont tous deux barré Courageous. vainqueur de la dernière Coupe de l'America, et Ted Turner a remporté de grandes épreuves outre-Atlantique. Fait à noter. ces trois unites sont dues à trois architectes différents : Hood. Frers et Stephens respectivement Qui plus est, utilisant trois techniques très différentes de cons truction - plastique, bois et alu-

minium — elles présentent des di-mensions très inégales puisqu'el-les jaugent 31.6, 37.3 et 41.6 pieds. Un règlement minutieux

Au contraire, l'équipe de la R.F.A., remarquablement préparee elle aussi, mise sur l'homos nelté avec trois Stephens de 35.6. 35.7 et 35.9 pieds. Comme toutes les épreuves de haute mer disputées en temps compense, selon la jauge I.O.R. (International Off-shore Rule), l'Admiral's Cup permet à chacun de jouer la carte de son choix dans les limites d'un règlement minutieux mais conclliable avec des formules très

C'est pourquoi l'Admiral's Cup n'est pas seulement une competition disputée entre des équipes rivales. Elle est aussi une confrontation entre des architectes qui, tous les deux ans, mettent en jeu pendant la première quinzaine d'août leur réputation, leur technique, leur expérience et leur imagination. D'une année à l'au-tre, la situation évolue de façon étonnante. A solvante-six ans l'Américain Olin Stephens garde sa suprématie avec vingt-cinq coques sur cinquante-sept réalisées d'après ses plans. Il a toutefois essuyé des échecs : le nouveau Morning Cloud de M. Edward Heath, fidèle à l'architecte newyorkais a déçu et ne figure pas dans l'équipe britannique. Mais que sont devenus ses rivaux d'hier, les cadets qu'on lui oppo-sait naguère et qui ont connu leurs heures de gloire? Britton Chance semble avoir coulé à pic lorsque son 12 mètres Mariner s'est ridiculisé l'an dernier dans les éliminatolres de la Coupe de l'America. Dick Carter est de plus en plus effacé (trois bateaux).
L'Australien Bob Miller, dont on
parlait tant il y a deux ans, ne
peut compter lui aussi que sur
trois representants, et le Néo-Zélandais Ron Holland, sur deux En revanche, l'Argentin German Frers, ancien élève de Stephens.

aligne sept créations. YVES ANDRÉ.

#### Athlétisme

POLOGNE-FRANCE A BYDGOSZCZ (Première journée) MESSIEURS

67.
400 mètres : 1. Werner (Pol.).
48 sec. 70; 2. Kerbiriou (Fr.), 47 sec.
13: 3. Koziarz (Pol.), 47 sec. 14;
4 Duvoir (Fr.), 47 sec. 79.
800 mètres : 1. Gondek (Pol.).
1 min. 49 sec. 6; 2. Meyer (Pr.).
1 min. 49 sec. 9; 3. Tubki (Pol.). 1 min. 49 sec. 9; 3. Tubki (Pol.).
1 min. 49 sec. 9; 4. Lebreton (Fr.).
1 min. 50 sec. 5.
5 000 mètres : 1. Szordykowski
(Pol.), 14 min. 3 sec. 4; 2. Gomes
(Fr.), 14 min. 4 sec. 4; 3. Jarostewicz
(Pol.), 14 min. 5 sec. 2; 4. Bouster
(Fr.), 14 min. 45 sec. 4.
406 mètres hales : 1. Nallet (Pr.),
50 sec. 59; 2. N'Lomo (Fr.), 51 sec.
83; 3. Platek (Pol.), 52 sec. 14;
4. Weglarzki (Pol.), 52 sec. 30.
3 000 mètres steeple : 1. Maranda
(Pol.), 8 min. 37 sec.; 2. Tomasiswicz
(Pol.), 8 min. 30 sec.; 3. Buchhelt
(Fr.), 8 min. 30 sec.; 3. Buchhelt
(Fr.), 8 min. 36 sec. 4; 4. Vilain
(Fr.), 8 min. 36 sec. 4; 4. Vilain
(Fr.), 8 min. 36 sec. 4; 4. Vilain
(Fr.), 8 min. 45 sec. 6.
Hauteur : 1. Wszola (Pol.), 2.18
mètres; 2. Bonnet (Fr.), 3.14 mètres;
4. Gwoscz (Pol.), 2.05 mètres.
Triple saut : 1. Sontag (Pol.),
16.37 mètres; 2. Valétudis (Fr.),
16.29 mètres; 2. Valétudis (Fr.),
16.27 mètres; 3. Adamek (Pol.),
16.28 mètres; 2. Galdzinaki (Pol.), 58.58
mètres; 3. Chabrier (Fr.), 55.58 mètres.
4 × 100 mètres: 1. France (Chanvelot, Arame, Sainte-Rose, Echevin),
39 sec. 31; 2. Pologne (Swienzynski,
Alonezyk,
Grzelszerak, Nowosz),
40 sec. 2.
A l'issue de la première journée, golecka, Szubert, Bakulin, Sze-winskal, 44 sec. 14; 2 France (Go-letto, Delschenal, Pani, Alize), 45 sec. 83; 3. Suisse, 46 sec. 38. A l'issue de la première journée : Pologne, 48; France, 25. France, 47; Suisse, 26. Pologne, 48; Suisse, 25.

A l'issue de la première journée, Pologne : 58 ; France : 48, DAMES

#### LES RÉSULTATS

77; 4. Helbling (Sulase), 54 sec. 29;
5. Manowicka (Pol.), 55 sec. 18;
6. Lambiel (Sulsse), 55 sec. 18;
6. Lambiel (Sulsse), 55 sec. 18;
1500 mètres : 1. Buerki (Sulsse),
4 min. 14 sec. 5; 2. Ludwichowska (Pol.), 4 min. 18 sec.; 3. Debrouwers (Pr.), 4 min. 27 sec.; 3. Surdel (Pol.), 4 min. 27 sec.; 5. Surdel (Pol.), 4 min. 32 sec. 4: 6. Liebi (Sulsse), 4 min. 37 sec. 1.
100 mètres hales : 1. Rabsztyn (Pol.), 12 sec. 85; 2. Nowak (Pol.), 13 sec. 46: 3. Prévost (Pr.), 13 sec. 89; 4. Cornille (Pr.), 14 sec. 54: 5. Krehrif (Sulsse), 14 sec. 64: 6. Keller (Sulsse), 14 sec. 64: 6. Keller (Sulsse), 14 sec. 69.

Hauteur : 1. Holowinska (Pol.), 179 mètre; 3. Debourse (Pr.), 173 mètre; 5. Borfiga (Pr.), 173 mètre; 5. Graber (Sulsse), 1,70 mètre (Sulsse), 1,70 mètre (Sulsse), 1,70 mètre : 2. Jawonska (Pol.), 55,70 mètres: 2. Lambert (Pr.), 48,98 mètres: 4. Besso (Pr.), 45,60 mètres: 5. Baertschi (Sulsse), 41,26 mètres: 4. Egger (Sulsse), 41,26 mètres: 4. Besso (Pr.), 45,60 mètres: 5. Baertschi (Sulsse), 41,26 mètres: 4. Egger (Sulsse), 41,26 mètres: 4 temann, 34; 3. E. Pittipaldi, 33; 4. Hunt, 25; 5. Pace, 24; 6. Scheck-ter, 19; 7. Regazzoni, 16; 8. Mass, 145; 9. Depafiler, 12; 10. Laffite, 6; 71. Andretti, 5; 12. Donohue, 4; 13. Peterson et 1ckx.

Automobilisme

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CONDUCTEURS
GRAND FRIX DE LA REPUBLIQUE
FROBRALE D'ALLEBAGNE
disputé sur le circuit du Nürburging

1. Reutemann (Brabham), 1 h.

1. Reutemann (Brabham), 1 h.
41 min. 14 sec. (moy. 189,473 km-h.);
2. Laifite (Williams), 2 1 min. 37
sec.; 3. Lauda (Ferrari). 2 2 min.
23 sec. 3; 4. Pryce (Shadow), 2
3 min. 31 sec. 4; 5. Jones (Lola
Hill); 2 3 min. 50 sec. 3; 5. Van Lennep (Ensign) 2 5 min. 5 sec. 5;
7. Lelia Lombardi (March), 2 7 min.
30 sec. 4; 8. Erti (Heskethi, 2 7 min.
40 sec. 9; 9. Depailler (Tyrrell), 2
un bour.

Cyclisme

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR

A CALLAC (Côte-du-Nord) A CALLAC (Cote-du-Nord)

Le Nordiste Jacques Stablinski, 
fils de l'ancien champion du monde 
professionnel, s gagné, le 3 soût, 
à Callac, le championnat de France 
des anateurs. Le tenant du titre, 
Rachel Dard, n'a pas pu prendre le 
départ, victime du réglement qui 
interdit aux cyclistes amateurs de 
changer de club en cours de saison. Classement. — I. Jacques Stabiln-ski (U.S. Valenciennes), les 170.400 kilomètres en 4 h. 30 min. 57 sec. (moyenne : 37.733 kilomètres); 2. Osmat Bernard (V.C. Bernay); 3. Sylvain Blandon (V.C. Rumilly); 4. Inaudi (V.C. Rumilly); 5. Rauline (Pétlers-Sports), tous même temps.

Hippisme

Le prix des Chenettes, disputé à Desuville et retenu pour les paris couplé gagnaît et itercé, à été gagné par « Captain Nemo », suivi de « Taxico » et de « Balakhirev ». La combinaison gagnante est

Natation

CHAMPIONNATS DE FRANCE MESSIEURS

109 metres. — 1. Rousseau. 53 scc. 20: 2. Ecuyer, 53 sec. 91: 3. Laffi-neur, 54 sec. 22.,

Gay, 1 min. 9 sec. 44; 3. Bannio, min. 10 sec. 23... 200 mètres brasse. — 1. Combet. 2 min. 27 sec. 20 (rec. de France, sac. rec. 2 min. 27 sec. 90 par Gay1; 2. Gay, 2 min. 29 sec. 50; 3. Bordos, 2 min. 33 sec. 89... 200 mètres papilion. — 1. Ravello-

ghien, 2 min. 11 sec. 11 2. Blanca-maria, 2 min. 12 sec. 60; 3. Bassoul, 2 min. 15 sec. 7... 200 mètres dos. — 1. Beylot-Bour-celot, 2 min. 11 sec. 67; 2. Fournier, 2 min. 16 sec. 42; 3. Lacoste, 2 min.

4×200 mètres. — 1. Racing C.F. min. 7 sec. 60; 2. Dunkerque, min. 9 sec. 4; 3. Nogent, 8 min. 480 metres quatre nages. — 1. De-lamare, 4 min. 49 sec.; 2. Stefanini.

4 min. 52 sec. 12; 3. Moreau, 4 min. 53 sec. 33... DAMES 100 mètres. — 1. Guyiaine Berger, 58 sec. 46 irec. de France, anc. rec. 58 sec. 81 par la mème); 2. Man-donnaud, 1 min. 0 sec. 7; 3. Le Noach, 1 min. 1 sec. 13... 298 mètres. — 1. Guylaine Berger, 2 min. 8 sec. 15 trec. de France, anc. rec. 2 min. 8 sec. 47 par Man-donnaud; 2. Mandonnaud, 2 min. 11 sec. 47; 3. Merle, 2 min. 13 sec. 14...

160 mètres brasse. — 1. Annick de Susini, 1 min. 18 sec. 11 : 2. Schmitt, 1 min. 18 sec. 24 : 3. Zeppa, 1 min. 19 sec. 30... 200 mêtres brasse. — 1. Muriei Schmitt, 2 min. 47 sec. 30 (rec. de France, anc. rec. 2 min. 48 sec. 30 par Zeppa): 2. Zeppa, 2 min. 47 sec. 99: 2. De Susini, 2 min. 48 sec. 24... 286 mètres papillon. — I. Patricia Clug. 2 min. 25 sec. 57 (rec. de France, anc. rec. 2 min. 27 sec. 90 par Marichal): 2 Marichal, 2 min 25 sec. 85; 3. Vial, 2 min. 32 sec. 10... 200 mètres dos. — 1. Sylvie Le Noach. 2 min. 23 sec. 83; 2. Char-rier. 2 min. 25 sec. 15; 3. Saque. 2 min. 27 sec. 76...

4×200 mètres. — 1. Rouen, 9 min 5 sec. 17 (rec. de France des clubs); 2. Tours, 9 min. 5 sec. 33; J. Lille U.C., 9 min. 21 sec. 99. 400 mètres quatre nages, — 1. Do-minique Amiand, 5 min. 20 sec. 86 2. Beucher, 5 min. 24 sec. 30; 3. Du-perier. 5 min. 27 sec. 70...

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PLONGEON A NOGENT-SUR-MARNE MESSIEURS

Tremplin. — 1. Alain Goosen (Colombes), 453.85 pts; 2. Grignon (Nogent-Le Perreux), 451.20; 3. Michel Boussard (U.S. Métro), 438.10. Haut vol. — 1. Suty (Beaune), 404.80 pts: 2. Grignon (Nogent-Le Perreux), 365.85: 2. Olivier (Saint-Maur), 325.55.

DAMES

Tremplin. — 1. Christiane Wiles (Saint-Mauri, 365.85 pts : 2. Isabelle Arène (Saint-Mauri, 384.8); 3. Caro-line Renaux (Saint-Mauri, 331.86). Hout vol. — 1. Renaux (Saint-Maur). 260,95 pts: 2. Cherigui (Co-lombes), 241,50: 3. Milleret (Lyon) 214,05.

Les frères Pajot ont remporté le 3 août, sur le lac Erié (Etat de New-York), la troisième manche des championnats du monde de Flying Dutchman devant les frères Diesch (R. F. A.).

A l'issue de cette troisième man-A l'issue de cette troisième man-che, le classement général s'établit comme suit : l. Diesch frères (R. F. A.), 14,4 pts; 2 Pajot frères (Fr.), 23; 3. Jock Bilger et Murry Roff (N.-Z.), 24,7; 4. James Wil-mot (Austr.), 28; 5. Ernst Seidl et Hans Nielsen Eisl (Autr.), 28,7.

Tennis

FINALE

Tebécoslovaquie-Espagne. 2-0 Smid (Tch.) b. Gimenez (Esp.). 6-1. 4-6. 3-6. 6-1. 6-4: Slozii (Tch.) b. Mir (Esp.). 8-6. 3-6. 6-3. 6-2.

MATCH DE CLASSEMENT Argentine-Italie, 2-0 Caviglia (Arg.) b. Signorini (It.). 6-4. 6-4: Dalla Fontana (Arg.) b. Marchetti (It.), 5-7. 6-3, 6-4.

مكذا من الاصل

#### DBILISME

I GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

# ur éliminations

sorte de laterio a sorte de laterio anions e donné Hen à une sorte de loterie au terme à la product l'Argentin Carlos Reutemann (Brabba lamine l'Argentini Jacques Laffite (Williams) on to the bone paragram pour avoir échappe aux con-les hous paragram pour avoir échappe aux con-les paragrams. Niki Lauda a pu cependant re-présent le troisième place apres une crerie présent le troisième place apres une crerie

de voitures accidentées

Nürburgring et menicer and que faire se peut eurs keis sons doute sonteils contra sussi que leur réuszits à depar pour une bonne part du hair qui n'a pas placé sur leur ing toires des gravillons ou le de de voitures accidentées envoyé spécial i stand, specs une ns course, le Grand ·

devoir tourner a devoir tourner a legislate place der-rogt fur remis en im tour Regament mitten Regament en im tour Regament maker et de legislate L'Autrichien Nich Lauda le mier du classement du ce principal de monde des code perdu le 3 acut. La cretation la perdu le 3 acut. La cretation le cult développe 22 306 kilomet cult développe 22 306 kilomet de sorte qua alture iente perdu moins de tente perdu moins de tente d'autres pour repuérer son la troisième place et de les quatre points supplements. maker case, et in petite ritere, et le petite ritere, et et en avait ettens prendir et pinneller et pinneller

quatre points supplements classement on change Lands comple desirate desira lemann et laffie. respectivement des uinzièmes temps des d'avance sur Resente L remoratés des produll us tests this four Cleasement pour se jeur grande surprise, poetes. Tout juste : manissance des périengineere des persones contra qui se discui-ent, par la niguali-im standa et all vu qu'ils doublaient. The awaient su éviter bers du circuit du

trois grands that issue semilie blen en eller the eller prix du Canada en constitue formule in nayant in viva propositions financies semiliares propositions financies semiliares propositions financies semiliares semiliar misa teurs.

VOILE

sante-sept bateaux dans l'Admiral's Cup ndez-vous des équipages

naveau peu

PROPERTY OF THE

cicus et C....

tous ceux

CAS CYCLS ---

ins committee of the same state of the same stat

Electric for a fine control of the c

Encountry of the state of the s

Heavy Land

estage of

Frees of Strate.

FRANÇOIS JANK

et des architectes dans la Marche du vendred: l' caus de la constant tace de 216 milies, la Channel Rant concurrents. En fait, cette grande er eingennte sept baleaux : crea de dante la agregate dans l'Admiral's Cap. commune da monde de course en haute meaguela en temps gompensé par l'Arguel al l'Irlandais Iroh Mut; et les A s Eight-Unit prement la tête avec 202 1205 et l'Andraise 1200. La France maliene rang. Som mellieur butest.

configuration with animal sources where the commencer Dana sources where the commencer Dana sources where the configuration is configurated in the configuration of the configuration in the configuration of the configura 20-milles organises percepti è aoti dani percepti è aoti dani perceptioni di dani latin, le Pastret de las de Tagun decire the paints to depart tons deux tranqueur tons de l'America de l'Americ Channel Race. 4

des maritalisme. Ted Hope es 0 the Breingter etalent THE STATE OF THE S et l'Australie à six side de ces forma-Metalous 120 ables is DVALL des In regiemen mante

PRATE DE FRANCE Del-Sin-Mener CHARTEL P.S. if their Grown (Chillips 2 Cristian (No-phi 2 Cristian (No-phi) 421.26 L 45chol 5 Aircritis 436.56 t dram (Someta)

Cost to the second of the seco DAME TARRES Whose in the Tarresto Allerty, 130.48 I Coro-Bally, Martin St. R.

Party and Property The control of the co

pe cache substitute many secretaris property La per a Pajet treet La per a Pajet treet Labor supper et alerty Many & Jacobs Wi-Company of the Company of th

1. 14 Mak THE CLASSIFICATE

leurs heure Section 1. Tennis America em plan tiller. Likusunises 70 A. games for program departes !graphic and the second of the Part Annual Control of the Control o AND THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PERSON NAMED IN COLUMN THE PERSON NA THES ANDS

La ligne La ligne T.C. OFFRES D'EMPLOI 34,00 39,70 Offres d'emploi "Placarris encadrés" minimum 15 lignes de hauteur 38,00 DEMANDES D'EMPLOI 7,00 PROPOSITIONS COMMERC: 65,00

ANNONCES CLASSEES

Achat-Vente-Location EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

is ligne T.C. 25,00 29,19 35,03 30,00 28,00 26,85



#### emplois internationaux

SOCIETE DE TOUT PREMIER PLAN DANS LE DOMAINE PETROLIER

recherche pour ses établissements en TUNISIE **UN CHEF DE PERSONNEL** 

EXPERIMENTE de nationalité TUNISIENNE.

Dégagé des obligations militaires ; chargé de mettre en place les systèmes de gestion administrative habituelle et d'élaborer la politique prévisionnelle pour la meilleure utilisation des ources humaines, dans un cadre de travail le mieux élaboré. Salaire attractif.

Ecrire avec C.V. et prétentions à No 17354 CONTESSE PUBLICITE 20, Avenue Opéra, 75040 PARIS CEDEX 01, qui transmettra-

VOIX D'AFRIQUE
Important hebdomadaire d'information rech. JOURNALISTE
AFRICAIN de haut niveau ou
diplômé étricain d'études supérieures souhaitant faire - carriere dans la presse internationale. — Ecrire en joignant
C. V., photo et prétentions à
VOIX D'AFRIQUE,

10. rue Thiers.

19, rue Thiers, B. P. 3142, Dakar (Sé<u>nésal).</u> B. P. 3142, Dakar (senesai).

Cherche chef de scierle capable diriger scierie production 600-700 débités/mols Douaia (Cameroun) ainsi que surveillance chamier forestler. Désire hme très compétent, connais, absolue des bols fropicx, Résid, Douala. Ecrire M. Pierre Ramei, Les Combières, 01800 Meximileux. Téléph, (74) 61-01-44.

Collège privé contrat d'associa-tion Martinique rech, pr rentrée OCTOBRE 1975 PROFESSEUR LICENCIE
MATHS OU EQUIVALENCE.
Ecrire Philippe Petit, 18, rue
des Anglaises, 59400 CAMBRAI.

L'UNIVERSITE D'AUGSBURG recherche pour le l'et lanv. 1976
UN LECTEUR QUALIFIE POUR FRANÇAIS
Rémunération selon fairif II a. Etudes universit, compl., bnes counaissances de l'allemend et expérience pédagogia, requises.
Resolanements:
Sprachzentrum
der Universität Augsburg, De9 Augsburge, De9 Augsburge, Memmingersir, 3, (R.F.A.).

SOCIETE CANADIENNE TROIS INGÉNIEURS MÉCANICIENS

WILUANIUL D
yant expérience atelier d'usilage de pièces de rechange pr
noteurs, pompes, vannes, etc.
Rôle d'insénieur-conseil.
Poste A: UN INGENIEUR
CONFIRME
5 ans d'expérience. Possibilité
'emploi retraité des armées,
'emploi retraité des armées,
Poste B: UN INGENIEUR
cinq ans d'expérience.
Poste C: UN INGENIEUR
cinq ans d'expérience.
Les postes A et B sont à pourloir en Algérie. Durée sélour:
douze à dix-huit mols.

Le poste C est à pourvoir Canada (Toronto). Emploi permanent.

Envoy. C.V. manuscrit et photo en précisant le poste demande. Interviews prévus courant sep-tembre 1975. — Ecrire nº 3.895, « le Monde » Publicité, 5, r. des Italiens, 75427 Paris-P.

Organisme parapublic vocation internationa siège social PARIS AGRO

ECONOMISTE

(filiale groupe américain) assurant bureau d'études et entreprise générale, ayant nombreux projets à l'étranger, chaque installation représentant environ 200 millions

ayant environ 10 années d'expérience

Effectif du service 14 personnes ANGLAIS INDISPENSABLE

Adr. lettre manuscr., C.V. et prétent. à n° 17.676. CONTESSE Publ., 20, av. Opèra, Paris (1e), qui tr.

#### SOGELERG

TRAVAILLANT FRANCE & ETRANGER

jeune ingénieur

civil, et si possible connaissance matériel

Pratique langue anglaise appréciée. Ecrire Sogelerg Cidex D902 - 94536 Rungis Cedex.







. recherche pour son Bureau d'Etudes Marines à PAU

UN INGENIEUR - Formation Granda Ecole, Spécialisation

Avant acquis une bonne expérience dans Findostrie sidérurgique (constructions métal-liques, soudures, etc.),

ré des études concernant le choix et la mise en œuvre des matériaux utilisables dans la construction d'équipements pétroliers

Il sera appelé, dans le cours de sa carrière, à ci occuper des postes à l'étranger.

Ecrire sous référence No 17713 avec C.V. et photo, ELF-RE Département Dévelopi Formation 75739 PARIS CEDEX 15.

> SOCIETE DE DISTRIBUTION EN EXPANSION

recherche pour son Siège Social en province : SON FUTUR

DIRECTEUR FINANCIER

chargé, après formation auprès du Directeur actuel, de diriger les Services Financier, Comptables, Juridique et Fiscal. Ce poste conviendrait à un Cadre ayant une solide formation comptable et juridique et quelques années d'expérience dans une fonction similaire, soit en titre, soit comme adjoint, dans une affaire rciale, bancaire ou industrielle Un jeune Cadra ayant quelques années d'expérience, soit financière, soit comptable, soit du commerce de détail et souhaitant, après formation dans l'Entreprise, s'orienter vers une fonction de

CONTROLEUR DE GESTION

Envoyer lattre manuscrite, C.V. et photo sous réf. n° 574.244 à REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, Paris (2°), qui transmettre. Discrétion totals assurée.



SOCIETE ELF - ERAP 7, rue Nélaton - 75015 Paris

recherche pour son CENTRE DE RECHERCHES

**UN INGENIEUR PHYSICIEN** 

GRANDE ECOLE (X - Mines - Centrale -Arts & Métiers...) ou DOCTEUR ES-SCIENCES. Spécialité : Mécanique des fluides.

Sera chargé d'études et de recharches concernant des problèmes d'écoulement en milieu poreux liés à l'exploitation des gisements. Bonne connaissance de l'anglais.

Aptitude à l'expatriation.

Eorire sous référence No 16135 avec C.V. et photo, ELF-RE Département Développement Formation 75739 PARIS CEDEX 15.

emplois régionaux

sanitaires rech. pour rég. EST ANIMATEUR DE VENTE en culture. Formation agricule nécessaire. Apilitude commerc. com. Connaiss. milieu agricole souhait. Dynamisme Indispens. Adr. C.V., photo perdue et prét. ss rét. 2876 à P. LICHAU S.A., rue Louvois, 75063 PARIS Cédex 02, qui transmettra.

BANQUE du SUD-EST RESPONSABLES OU SECONDS

agences importantes ou movennes. Expérience activité commerciale et bonne connaissance des crédits exteles. — Ecrire p. 7.065, « le Monde » Publicité, se le Monde » Publicité » Excellents salaires, prime d'étité » Lables « de la lable » Contraction » Lables » Contraction » Lables « de la lable » Lables « de la lable » Lables « de la labl

Organismo public litoral, recherches écologique en zone littorale, études pluri disciplinaires (physico - chimie courantométrie, sédimentologie

CHERCHEURS Niveau maitrise

recie, doctoret d'Etat.

- INGENIEURS **TECHNICIENS** 

liveau I.U.T. (environne Expérience à la mer sou

SANA Plateau d'ASSY, 80 lits importante station de Sport: l'Hiver de classe internationale

Cadre, minim. 28 ans.
SUP de CO ou Sciences Eco,
son gestionnaire, excellent public relation, parlant perfaitement angials et allemand. Expérience tourisme ou hôtellerte
souhaifée. Envoyer C.V. et ph.
ainsi que prétention, à no 7.061,
c le Monde > Publicité,
5, r. des Italiens, 75427 Perls-9e.

Poste collaborateur libéral sous contrat exclusivité et engagement non installation offert à E.C. diplômé expérimenté, dans ville Centre Ouest 1/1/74, rémunéré 400 F/Jour, Ecrire HAVAS SAINT-MALO 6.390. La Mairie de Lille recherchi

La Mairie de Lille recherche un restaurateur de déssins pour son musée des beaux-aris. Le traitement mensuel net servi à un agent cétibaraire ou marié sans enfant est de 1,900 F environ et atteindra 2,180 F environ en tin de carrière sans préjudice des augmentations éventuelles de salaires. Les personnes intéressées par cet emplai pourront obtent mous renseignements complémentaires en adressant une demande accompagnée d'une demande accompagnée d'une developpe timbrée à M. le Maire de Lille.

INGENIEUR expérimenté

Adr. candidat, avec C.V. mar à nº 874,853, Régia-Presse, 65 bls, rue Régumur, Paris-2

formation continue recherce CADRE animateur de formati CADRE animateur de formains spécialiste perfectionnement agents de maîtriss. Expérience industrielle et expérience dans la formation. Joindre C.V. Ecr. HAVAS, 46.007, Marseille.

dans le cadre de sea expansion, recherche

xxxilents salaires, prime d'ere. -5, rue du Helder, 9°. Tél.: 770-95-49. -83 boulevard de la Gere-13°. Tél.: ssy-87-20. - Tour Maline-Montpernasse, Tél.: S38-82-03. MULTITECHNIC - 535-86-54
14, rue Sophie-Germain 14\*.
Emplois stables Blanc-Mesnil
ATP ou INGEM, P2
pour service mainfeaance
polit matérial firetronique. Banque PARIS-2º recherche pour son service études

SECRETAIRE

pour Direction compta — Libre rapidement;
— Libre rapidement;
— Avantaes sociaus,
Ecr. avec C.V. et prétentions
5/N° 8.350 à PRO MULTIS,
77, rue des Tournelles,
75003 PARIS, qui transmettra. portante Société banlleue Sud COMPTABLE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE PARIS

recherche pour son CENTRE de REEDUCATION MOTRICE de FONTAINEBLEAU

IMPORTANT COMPANY Center of Paris seeks : BILINGUAL SECRETARIES

Monsieur étud. en décorati ch. emploi dans la décorati d'ameublement, Ecrire à M. BENOIST, 12, rue du Maráchal-Foct, 94310 ORLY.

12, rue du Maráchal-Foch, 94010 ORLY.

IMPORTANTÉ CENTRALE D'ACHATS PARIS (16')

RECHETCHE (SE)

Capable seconder cadre dans opérations importation et achats-ventes oblets manufacturés. Connals, sestion stock, facturation, nécessaire, Adresser C.V., prétentions, à nº 17.677. CONTESSE PIBL., pages maqu., exécut.), sôr. réf. Eur à 2,894. (el Monde » P., 20, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 21, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 22, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 23, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 24, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 25, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 26, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 26, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 27, con pages maqu., exécut.), sôr. réf. Eur à 2,894, ele Monde » P., 27, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 26, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 27, con pages maqu., exécut.), sôr. réf. Eur à 2,894, ele Monde » P., 27, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 27, con pages maqu., exécut.), sôr. réf. Eur à 2,894, ele Monde » P., 27, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 27, con pages maqu., exécut.), sôr. réf. Eur à 2,894, ele Monde » P., 27, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 28, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 29, av. 20, av. Opéra, Paris-I-e, qui fr. 29, av. 20, av. 20

L'immobilier

PL ST-PIERRE, av. idin. Appt 85 m2, ref. m, sel., s. bns, see cots. équ., s. à m. 779-74-14.

2 PRES OPERA
GINDA PROPRIETAIRE

directement luxueux
STUDIOS, APPARTEMENTS ATELIERS D'ARTISTE dans immerble standins
(Interphone poutres
et plarres d'origine).
Nous téléphoner : 325-65-78.

MARAIS 2 pièces, 40 m², ref.
caractère, tr. ensol. 770-74-14.

Paris

2" PLACE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES Dans bel immeuble rustique TO VENDS DUPLEX 23 PIECES en mezzanire, sencement de classe (poutres, pierre d'origine). Importante pius-value assurée. Livraison mmédiate. Me voir 5, 6, 7, 16 14 heures à 18 heures, 9, rue Paul-Lelong, ou 325-25-25.

PRUI-Lelong, ou 335-25-25.

PROX. DU LUXEMBOURG
Résidence M. le Prince.
48, rue Monsieur-le-Prince.
A vdre SPLEND. APPTS DE
CARACTERE, entièr. rénovés,
dans immeubles XVIII\* sièce.
DU STUDIO AU 4 PIECES.
Vs. sur place tous les jours (s1
vs. sur place tous les jours (s1
t4 à 17 h. rél. 433-14-51.

AMELIE DILLE AMMISTEIRE E.

samedi er dim.), iu a 12 n. et 14 à 17 h. Tél. 633-14-51.

ANGLE RUE MONSIEUR-LE-PRINCE ET RUE RACINE Magnifiques studios et 2 piècas entièrem. rénovés. Prestations de standing. - Tél. 633-14-51.

AV. BRETEUIL Apri 4-5 p. Ensol., refait à neur, 87 m², 220,000 f. - Téléphone 633-14-51.

Limite 5º. Part. vend lux. 3 p., clair, calme. — Sur place. 22, rue Esquirol - 336-29-46.

PARC MONTSOURIS. Im. réc., stog. VERITAB. 2 p., cuis. equ, séchoir Bains, wc sép. Normbr., plac. TEL. 6d baic. Part., cave. Etal. exc. 225,000 f. 555-04-80.

27 r. des Sabions. 4 p., 105 m², it cft, 5-6 acôt 13 h. 30-16 h. 20.

FOCH-MAILLOT

FOCH-MAILLOT
Bel immeuble traditionnel,
restauration et décoration
de prestige
Studios, 2 pièces, duplex.
CIABA S.A. - 720.66.66. ODEON

Charm. living-t-chambre, Imm. 18 siècle. - Prix : 265.000 F. Téléphone : 222-27-60. GAMBETTA m. METRO PELLEPORT. MAGNIFIQUES STUDIOS A PARTIR DE 75.000 F

A PARTIK DE /3.000 F
dans knam. enfièrem. restoré.
LIVRAISON IMMEDIATE.
Location et gestion systuitas
assurées per nos soins.
BUREAU DE VENTE sur place
to les jours (sf dim.). 11-19 h.,
88, R. PELLEPORT, 636-52-00. 13° SPECIAL

PLACEMENT 27 STUDIOS -Possible toutes surfaces.
Entièrem, agencés. Tout confort.
Dans bel immeuble rénové 100 % inondé soleit. IMPORTANT RAPPORT. GESTION ASSUREE. Me 186choner 325-25-25.

Piace Notre-Dame des Vic Place Notre-Dame des Victoires. Studios, 2 p. duplec idéai pla-cement, ratait neuf. Immeuble rénové, caractère, culls, a bns, wc., chit. Vis., spl. 52, rue d'Arsout (2°), eo tél. 92468-02. RUE DE RENNES (6°) 5/6 p., bns. 175 m2, 2° ét. Tt ct), Prof. [libérales. Parf. état. Michael & Revi : 265-90-95.

Adresser ies candidatures au Directeur du Personnel et des Relations Sociales, 122, 155, av. Geilieni. 2149 BONDY.

CIE AERIENNE INTERNAT.
DIRECTION DE PARIS RECH.
RESPONSABLE

COMMERCIAL (France)

Expérience:

Démarchage agences de voyages et sociétés;

Contrôle et animation des verdeurs;

Cordrôle de la billeterle, Envoy. CV. et photo à SPADE ARCKER, 139, Fbg Sh-Honoré, 75008 PARIS.

POUR GRANDE BANL SUD ANALYSTE PROCRAMAE.

POUR GRANDE BANL SUD ANALYSTE PROCRAMAE.

2 ans expér. minim. COBOL-OS Pratio. IMS. - Tél. 589-92-10.

demandes d'emploi

Hime, 29 a., 7 ans enseignement dont 5 outre-mer. Professeur de construction mécanique, formalion technique susdeignement lon technique susdeignement lon technique susdeignement longe (Professeur de Carol B., 29, r. Daviel, 75013 Paris. Hime, 29 a., 7 ans enseignement dont 5 outre-mer. Professeur de construction mécanique, formation rectunique supérieurs, ch. poste animateur de formation, accepterait stage, région indiffi.

I.b. ste. Ecr. M. Malamoros, II. avenue Général-Guieysse, Sódo Lanetier 7-602-99.

P.D.G. de Sté, 30 a., autodid., 10 a banque, H de terrain, d'm suite conionct. économique d'utul ties proposit. Paris ou province, dernier poste banque occup. Direct. as. banque priv. Ecr. not. 073.272 Régie-Presse, 85 bis, rue Réaumur 7, Paris-27.

Jine fine, 22 a., Recut. es tetir, and. allem., étud. ties proposit. Ecr. No T 71.284 Régie-Presse, 85 bis, rue Réaumur 7, Paris-27.

NGENTEUR - MECANICIEN (14, 26 a., nat, toppi, lic, Sc. Malamoros), lic, Sc. Malamoros, lic, Sc. Malamoros, de prét. dans cabinet avrice juridique, libre sent. (2).

NGENTEUR - MECANICIEN (14, 26 a., nat, toppi, lic, Sc. Malamoros), lic, Sc. Malamoros, lic, Sc. Malamoros, de prét. dans cabinet avrice juridique, libre sent. (2).

J.H. 26 a., nat, toppi, lic, Sc. Malamoros, lic, Sc. Malamoros, lic, Sc. Malamoros, de presentation de la contra de la con J. H., 26 a., nat. togol., lic. Sc Ec., stage de la Rech. et du De vel., stage de la Rech. et du Dé Ecr. à Gérard BEHANZIN, 9, rut Miguel-Hidalgo, PARIS (199)

cer, a Geraro Derianzin, y, rou Alguel-Hidalgo, PARIS (194) Français, 28 ans. marié, E.D.C. MARICETING, frois ans expérience publicité et nésociation, douze ans séjour en Afrique cherche

appartements vente

Région parisienne LE PECQ ou R.E.R. NEUFS, JAMAIS HABITES vrai 3p., culs. équip., 2 park., cave + hobby-room. Ch. indiv., suri. 75 = 7. Prix 244.000 F + 4 p. DUPLEX 100 = 340.000 F. SOGEPA, 936-20-69.

Province CANNES

constructions neuves

**INFORMATION** LOGEMENT

Gentre Etoile: 525-25-25 Pour vous loger ou pour investir :

- 30.000 appartements et pavillons neufs à l'achat: - une document, précise sur chaque programme
- un entretien personnalisé avec un spécialiste
- des consells juridiques, fiscaux et financiere

- des consells juridiques, fiscaux et financiere SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART Service gratuit de la Compagnie Rancaire

Vous propose :

XVIII\* - JULES-JOFFRIN Chambres et studios 2-3-4 et 5 pièces Habitables début 77. PRIX NON REVISABLES. IAMOBILIERE FRIEDLAND, 1, av. Friedland, BAL 93-69.

fonds de

commerce CAUSE RETRAITE VENDS TABAC BIMBELOTERIE

gros village Vauciuse. Bon rapport. Agence s'abstanir. Pour tous renseisnements écrire nº 6,704, « le Monde » Publicité, 5, r. des Kallens, 75437 Paris-P.

nº 6.704. c le Monde » Publicité, 
5, r. des italiens, 75427 Parla-P.
Pour recevoir grafultement une 
documentation détaillée sur les 
affaires présentées ci-dessous, 
la Société T.D. 24 Montera 5 N. 
Madrid 14º (Espagne) est à 
votre disposition : — Parls 18º, 9de av. commerc., 
bout., graines, aquar., art., 
pêche. Peris, aquar., art., 
pêche. Etoile. Kinés, Esthét. Agenc. 
luxueux, import. C.A.

- Etoile. Kinés, Esthét. Agenc. 
luxueux, import. C.A.

- (6º), rue Bonaparte. Mag. 
gri luxe + 4 remises. 
prierretifte. Gde av. café, H. 
rest. Bel ensemble. Aff. exc. 
7 km Parls, St-Lazare. Café, 
bar, pub, face S.N.C.F., 
R.E.R.

- 15 km Paris. Pav. ff conft., 
ville (93), boutique ff comm. 
- Argenteuil. Pavill. ff conft. 
6 pecs. gar., lerd., fééch. 
Café, ber, rest., vente a emp. 
(93), pr. Parls, gros C.A. 
Libralire, pap., lournx, as. 
mod. Aff. Intéress. (9300). 
25 km Paris. Cheutir. candr., 
entret., combust. C.A. à 
doubler. 
Vitry-s-Seine, Centre comm., 
libralirle, paper. lournx, fabacs, souvenirs. 
Choisy-la-Roi. Télév., ménas. 
Boulogne (92). Libralire, papetarie. lournate.

pacs, souvenirs.

- Choisy-le-Roi. Télév., ménas.

- Boulogne (92). Librairle, paperaria, iounnatu.

- Sur route sde circulat., sarase, station-serv., dépon.

- Cause santé.

- 10 km Avisnon. Night-Club.

- C.A.: 1 million. Install.

emplec. exceptionnel.

- Sur R.N.: 10 km Abbeville.

- Caté, rest., install. pour 200

couverts. converts.

- Istres. Snack-bar, art. princ.

- Prox. Fos-sur-Mer, R.N. 113,

- Prox. Fossur-Mer, K.N. 113, garage.

- Marsellle sans concurrence, colfure dames.

- Près Fossur-Mer, menulserie, droit au beil.

- Bardeaux, Hôtel, rest., bar, face tri postal, près sare, 22 chambres.

- (33), ville expans., hôtel, restayrant.

- Gironde. Tabac, popeterle, cadeau. Affaire exceptionn., cause maiadie. EURE. Rég. touristique. A voire cause retraite. En tie proprié, NOTEL-RESTAUR, bar, lard. Tr. Bon C.A Posa, augment, CONDIT, EXC. Crédit vendeur, Traite av. 250,000. PAS SERX S'ABSTENIR - 553-72-54.

S'ABSTENIR - 2074-25.

Gde ville moderne de l'Ouest, vds fonds de DISQUES, C.A.:
1.000.000 F, prix demandé: 270.000 F, pres, ach. murs. Ferm. dim./und. Miss au cour. fec. assur. Ecr. nº T 72.998, REGIE-PRESSE, &S bis. rue Réaumur, Paris (2°).

terrains Proximité HOSSEGOR TERRAINS YLABILISES

LOTISSEMENT EXCEPTIONNEL Lots de 1.000 à 1.600 =2.

Aliée du Poitou 40530 LABENNE-OCEAN Tél. : (59) 31-42-47. mentation, tarifs, s/dem Particulier vend dans parc naturel régional ALIBE

Proximité lacs TERRAIN BOISÉ

Prix sans concurrence. Téléph. (25) 37-84-66.

XIII - TOLBIAC Studios, 2 et 3 pièces Habitables 4 trimestre 76 PRIX NON REVISABLES. IMMOBILIERE FRIEDLAND, 61, av. Friedland, BAL. 93-69. XII - RUE DE PICPUS Studios, 2 et 4 pièces. Livrables & trimestre 76. PRIX NON REVISABLES.

locations non meublées

IMMOBILIERE FRIEDLAND.

<u>Offre</u>

P<u>a</u>ris LOCATIONS SANS AGENCE
OFFICE des LOCATAIRES
84, rue d'Alésia (Mª Alésia),
45, rue Ph.-Dangeau, Versailles,
14, avenue Pasteur, Montreoil.
Pr louer direct. av. pptaires, du
studio au 5 plàces - 323-21-73.

<u>Demande</u>

COUPLE CHERCHE 2 p., cuis., wc, salle d'eau, Prix raisonnable (envir. 650 F). Ecr. à 6.015, « le Monde » P., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9.

<u>Résion parisienne</u> ING, ch. ss. Apence, 4 à 6 P., bacilene Opest T. 950-36-70.

appartements occupés PLACE VICTOR-HUGO

hôtels-partic.

YVIe HOTEL PARTICULIER 3 niveaux sur verdure, 2 ferras. D. Bourgeois, 522-42-14. bureaux

Avenue Montaigne 300 m2 de bureaux. RICHARD ELLIS - 225-27-80.

fermettes

villas Dans le village enique de MADNES-LA-COQUETTE MATNES-LA-COQUETTE ad stidy récept. 120 ms, 5 ch., 3 balins, kilin, 1,300 ms Px dievé. Katz. gare Garches. 978-3-3.

BUGINU COGNAC - PROPRIETE

Au cœur de la Grande Fine Champagne de Cognac : 23 ha tenant dont 18 ha visnes. Bătiments neuta - Distilleria. Affaira unio. PROMOTEL S.A., Le Sallery, La C.185E., 17600 Squion.

par Gien.

Vds propriété rapp, et agrém., 90 ha d'un s. tent (20 ha AOC rouse; reste : bonnes terres cérafières) sur lie de Gironde.

Très belle chasse.

Ecr. nº 1298 « le Monde » Pub.
5, r. des Italiens, 7500 Paris-P. 5, r. des Italiens, 7542/ PATIS-79.
LES BOIS, LES CHAMPS, voici
le cadre de cef. hypique et lux,
propte 250 m2 kabt., sél. 66 m2,
chemin. lossia, coss. 32 m2, 6
sdes ch., bas. 2 wc. ch., c. fuel,
5 000 m2 kard. Une frès b, aff.
Prix. : 40,000, AVIS PROVINS,
dett. Egi. S1-Ayou! - 400-09-89.

#### offres d'emploi

SOCIÉTÉ ENGINEERING

## CHEF COMPTABLE

35 ANS MINIMUM

dans affaire industrialle de préférence T.P. ou Enginearing. Sous la responsabilité du directeur administratif et financier assurera comptabilité générale et analytique, contrôle budgétaire, trésorerie, consolidation des comptes des diverses sociétés du groupe. Assurera les relations avec fournisseurs et banques.

IMPORTANTE SOCIETE ENGINEERING

Recherchons pour notre fonction PERSONNEL

#### CADRE

35 ans minimum - 77.000 francs pour: l'organisation du recrutement, de la formation et du perfectionnement professionnel;
 la description des postes; l'animation

Expérience souhaitée en pédagogie appliquée du personnel exécution; lieu de travail Paris Gare de Lyon. - Écr. avec C.V., SETEX, 192 qu. de la Rapée, 75912 PARIS.

SOCIETE INTERNATIONALE de travail temporaire Kelly Girl
Nombreux postes à
pourvoir dans les
qualifications sulvantes : ELECTRO-MENAGER TELEVISION HI-FI

HOMME ou FEMME isune et dynamique capable d'assurer L'AUDIT COMPTABLE

de la SOCIETE et de ses FILIALES.

COLLABORATEUR Titulaire du brevet profession-nel de banque, Adresser C.V. et prétentions sous référ. 2.874 à : P. LICHAU S.A., 10, r. Louvois, 75063 Peris Cédex (2), qui tr. Importante Société banilleue Sud

D.E.C.S. indispensel ans expérience profess minimum. minimum.

Poste'à responsabilités.

Libre rapidement.

Avantages sociaux.

Ecr. avec C.V. et prétenilons a/nº 8,359 à PRO MULTIS,

47, rue des Tournelles,
75003 PARIS, qui transmettra.

CHEF APPAREHLLEUR Salaire annuel brut : début, 52.300 F, fin 73.300 F. Avantages sociaux. Les candidatures accompagn, des C.V. complets devront parvenir à Ame le Chef du Personnel, 17-19, rue de Flandre, 75735 PARIS, CEDEX 19.

To 3 years experience, to work in English for multinational staff, Stendard .
secretarial skills must include absolutely FLUENT ENGLISH (English mothertongue, Cambridge Proficiency or equivalent).
Write with C.V. to no 17.276, Contesse Publicité, 20, av. de (Popera, Paris (1er) who will forward.

 3 ans d'expérience
 sbinet d'expertise comptainer le DECS
 sont vivement souhaités. Adresser les candidatures au Directeur du Personnel et des Relations Sociales, 122, 155, av. Gelfieni. 97148 BONDY.
CIE AERIENNE INTERNAT. DIRECTION DE PARES RECH. RESPONSABLE

85 bis, rue Réaumur (2\*).

INGENTEUR - MECANICIEN
C.N.A.M., marié, 28 a., ch. posta
responsab., contrat expatrié, 8
OUAGADOUGOU (Haute-Voita).
Expérience outre-mer (A.F.N.),
pratiq, bureau d'études 7 ans,
comaiss. ansilais, complabilifé,
étud, toutes propositions. Ecrire
n° T 73.290, REGRE-PRESSE.
85 bis, rue Réaumur, Paris-2\*,
J.H. 18 a. ch. emploi alde-métreur en métallerle, niv. C.A.P.
Ecrire M. Desplanches Gilles,

treur en métallerie, niv. C.A.P. Écrire M. Desplanches Gilles, 1, rue E.-Fournière, Paris-18.

Libre rapidement.

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre A-18-115.304.

Publicites, CH-1211, Genève 3.

POSTE OUTRE-MER

CORSE - SAINT-FLORENT 15.000 == bord mer paperentle, site prefets. Ecrire ou téléph. M. MUNNIER, &, r. St-Augus-tin, Paris (2°) - ODE, 16-38. Part, vd terr, à const. 1.500 m<sup>2</sup>. 30 km nord Paris-La Bourset. Village classé - 284-54-07.

Séleor + 2 chbres, tout coafert + ede terrasse, imm, récent, occupation limitée à neut ans. Prix 450.000. Vernel, 526-61-50.

PROPRIETAIRE Love on ou plus, bureaux dans immeuble neuf. Tél. 758-12-40. BORDEAUX, centre. à louer, 250 m2, neuf. 2 tél., 6 parkings, sop-sol. Prix intéressant. Ecr. : E 71 85 Havas Bordeaux.

Fermette, 300 km Paris, pr N 20, sur 5 ha, prair., ev. pet. bols et rulss. (poss. éta), 200,000 F. Tél. 16 (55) 63-911-17, puis de-mander 04-11.

propriétés

ETANG à ventre sur ferrain boisé. Possibilité de construire. Tél. (58) CERDON-DU-LOIRET



### CARNET

#### Mariages

et Pierre Briand ont le plaisir de faire part de leur mariage, qui a eu lieu le 12 juillet 1975 à Saint - Julien - sur - Sarthe (Orne).

#### Décès

 Mme Charles Azoulay,
 M la docteur Robert Azoulay. Ses neveux, nièces, Et toute la famille ont la douleur de faire part du déc docteur Charles AZOULAY,

docteur Charles AZOULAY,
officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1939-1940,
surrenu le 31 juillet 1975, à Paris.
L'inhumation e en lieu dans la
plus stricte intimité, le samedi
2 acott 1975, au climetière du Montparnasse, dans le caveau de famille.
6, rue Victor-Hugo. 24000 Périgneux. 15, rue Conseiller-Collignon, 75016 Paris.

Mme Jean Morin. M. et Mme Robert Fournier, M. et Mme Jean Bruère, M. et Mme David Gillmore et leurs

fils.
M. et Mme Piarre Courtois et leur et Mme Jean-Jacques Dees. A Hélène Desouches.

M. Olivier Fournier. M. et Mme Jean-Marc Bruère et ont la douleur de faire part du décès de Mme Jacqueline BRUERE, leur sour, belle-sœur, tante et leur sour, grand-tante, survenu le 31 juillet 1975, en son domicile à Paris. domicile à Paris.
La cérémonie religieuse ærs célé-brée le lundi 4 sout, à 16 heures, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy (10, rue de l'Annonciation), où l'on se réunirs.

tière de Passy. Il n'y aura pas de défilé. Le consell d'administration les membres du personnel de Menuiserie métallique du Nord ont la tristesse de faire part décès de

L'inhumation aura lieu au cime

décès de

Boberto COSTIOLL

Le service religieux, suivi de
l'inhumation, ont eu lieu le 2 soût
1975 dans l'intimité à Bellagio,
province de Côme, Ralle.
82, route de Montay.
59380 Le Cateau.

Nos abonués, bénéficiant d'une rénexion sur les insertions du « Carnel da Monde », soat priés de joindre à lepr envoi de texte une des derm bandes pour justifier de cette qualité.

# ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS Anne Ancelin Schützenberger, Heiène Schützenberger, Valentine Grenner, Les families Gurvitch, Masse, Polonovski, Schützenberger, Lourie,

Grinberg, Vinavet, ont la douleur de faire part du décès de

– Pour le deuxième anniversaire sa mort, ceux qui l'almaient

Benteftifa, prient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil de trouver lei l'expression de leur gratitude pour toutes les marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès du commandant Anmed MENALLAH BEN HADJ DEBLACUL.

MARDI 5 AOUT

MARDI S ACOT

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Caisse nationale des
monuments historiques, 15 h., 58, rue
de Richelleu, Mime Legregeois :
« Bibliothèque nationale ». — 15 h.,
devant l'église, Mime Lemarchand :
« Saint-Germain-l'Auxerrois ». —
15 h., 49, rue Monge, Mime Pajot :
« Des arènes de Lutèce à la Mosquè ». — 15 h., façade de l'église,
Mime Zujoric : « Saint-Béverin et son
quartier ».

nuariter > 15 h., 1. rue Saint-Louis-en-l'He : « Les hôtels de l'île Saint-Louis » (A travers Paris). — 15 h. 15, 24, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerle : « Le Marais » (Mme Barbier). — 15 h. pisce du Puits-de-l'Emite : « La Mosquée de Paris et le café maure » (Paris et son histoire).

Bitter Lemon

de SCHWEPPES.

Visites et conférences

de sa mort, penseront à Yvonne BLIN.

— Les familles Menalish, Benhizia,

Anniversaires

Remerciements

#### CONSTRUCTION NAVALE

#### Les conditions financières d'un regroupement des chantiers ne sont pas remplies

estime-t-on à Dunkerque

De notre correspondant

tivations.

l'avocat d'une meilleure cohésion de l'industrie navale françalse. Son point de vue concorde avec celul que vient d'exposer M. Mar-

cel Cavaille, du moins sur les mo-

En effet, il faut faire face, en cette période de crise que traver-sent les transports maritimes, à

la concurrence internationale, notamment celle des Japonais,

qui ont « rectifié le tir » depuis, le fiéchissement du marché des pétroliers géants. L'industrie 12-

petroliers geants. L'industrie na-vale nippone, dont chacune des principales sociétés a la taille des cinq grands chantiers français réunis, se « rahat » sur des pro-

reinis, se e ranst o sur des pro-ductions technologiques qu'ont su exploiter les constructeurs fran-çais, le marché des transporteurs de gaz, notamment.

Mais quant à l'opportunité et à la finalité de l'entreprise dans laquelle l'Etat incite à s'engager.

on formule, à Dunkerque comme

à La Seyne, les plus grandes ré-

« Le contrat professionnel éla-boré en 1967, déclare M. Chau-chat, favorisait une évolution vers le regroupement des grands

chantiers mais dans certaines conditions. Ce sont ces conditions

qui ne sont pas remplies. Les assises financières des entreprises ont elles - mêmes beaucoup

changé. Notre propre société n'a encore comblé qu'en partie le déficit de certains marchés, comme celui des quatre máné-raliers-pétroliers du type Cetra

Centaurus, marché qui s'est tru-duit par une perte de 150 mil-

tions. Nous restons favorables à un regroupement, encore faut-il qu'il puisse s'opérer sur des bases saines et durables. Un mariage force comporte des risques de

mésentente dont les entreprises françaises ne se remettraient par. Ce sont des opérations sérieuses

qu'il faut éludier, sans précipi-tation, s

ont la doueur de laire part du décès de

Bella EYNOCH (Olga Ancelin),
surrenn le 31 juillet 1975 au soir,
à Paria, dans sa quatre-vingtquatrième année.

La cérémonle religieuse et l'inhumation suront lieu le lundi 4 soût
1975, à 16 heures, au cinetière
nouveau de Boulogne-sur-Seine
(avenue Pierre-Grenier, derrière la
porte de Saint-Cloud), bordure
ouest, caveau 14.

12, rue Claude-Lorrain,
75016 Paris. Dunkerque — La déclaration gouvernementale concernant le regroupement des cinq chantiers navals français en deux grandes unités ne suscite pas plus d'en-thousiasme à Dunkelrque qu'à Toulon (le Monde du 1<sup>st</sup> août). En novembre 1973, le président des Chantiers de France-Dunkerque (groupe Schneider), M. Gérard Chauchat, s'était, certes, fait

## ENVIRONNEMENT

Dans les Alpes-Maritimes

#### PREMIERS SURVEILLANTS ANTIPOLLUTION (De notre correspondant.)

Nice. — Entre le Fort-Carré à Antibes et l'embouchure du Var (Alpes-Maritimes), les premiers « surveillants de plage » ont fait leur apparition. Au nombre de sept — casquettes, short et tec-shirt — ces contractuels du soleil imaginés par la callula d'interimagines par la cellule d'inter-vention contre la pollution dans les Alpes-Maritimes (CIPALM), ont pour mission d'éviter que les haigneurs ne deviennent les principaux artisans des nuisances dont ils se plaignent. Ils veillent à ce que l'on utilise les poubelles placées le long du littoral, à ce que les arrêtés municipaux tels que ceux qui interdisent l'accès des plages aux chiens non tenus en laisse soient appliqués. Financée à part égale par le conseil général des Alpes-Mariti-

mes et par les communes intéres sées : Saint-Laurent-du-Var, Ca gnes, Villeneuve-Loubet et Anti-bes, l'opération expérimentale se déroulera jusqu'an 15 septembre. Si les résultats sont probants, elle sera amplifiée l'année prochaine. - A PROPOS DE....

La fin des essais du supersonique franco-britannique

## Concorde bon pour le service

Consorde vient de terminer ses vols d'endurance au départ de Paris vers Rio-de-Janeiro. Caracas et Gander à Terre-Neuve, Du 28 mai au 2 août, l'avion de série nº 3 a ainst parcouru 603 000 kilomètres en 376 heures de vol. dont 257 à vitesse supersonique. Six equipages d'Air France assistes par des pilcies d'essais de l'Aérospatiale se sont relayes aux commandes de l'appareil.

Le président de la République utilisera Concorde, qui pourrait entrer en service commercial de 25 décembre ou la ler janvier prochains, pour se rendre le jeudi 7 août en visite

· Les résultats de ces cent vingt-quatre vols sont extrêmement satisfaisants. Au cours de ces vois, il n'a été enregistre que sept retards, dus à des causes mineures, a déclaré M. Marcei Cavaillé, secrétaire diffet aux transports. Avant même cu'il ait reçu son centficat de navigabilité définitif, Concorde est d'oras et déjà reconnu par les spécialistes aéronautiques comme étant bon pour

De son côté, la British Aircraft Corporation (BAC) a commence, vers le Proche-Orient et l'Asie, une série de vots d'endurance avec fzvion de série nº 4, qui s'achèvaron: le 8 septembre prochain. Il s'agit de tester les normes optimales de pilotage en etmosphère tropicale. L'appareil britannicue a été immobilisé plusieurs jours, la semaine dernière. à cause d'un défection de l'un de ses moteurs. Si ce retard affectait le programme d'essais, l'Aérospatiale pourrait aider la 2AC à le mener à bien dans les dėlais prėvus.

L'Aérospatiale doit encore tester les freins au carbone et le système d'atternissage sans visibilité. A ce jour. Concorde, cont la formule révolutionnaire exige des essais trois à quatre lois plus longs que les avions subsocioues les plus modernes, a accompli 4 850 heures de voi sur un programme d'un peu plus de 5 COO heures.

La fin des vols d'endurance dans les délais prévus conditionne la délivrance, par les autorités aéronautiques trançaises et britamiques, du certificat de navicabilité autorisant l'appareil à entrer en ligne. L'obtention de ce certificat est attendue pour le courant du mois de sep-

L'avion devrait entrer en service commercial sous les couleurs d'Air France et de British Airways le même jour : le 1st Janvier prochain, li n'est pas exclu que cette date soit avancée au 25 décembre : il ne s'agit, en fait, que d'une question de coordination entre Français et Eritanniques. Pour commencer, Air France exploitera Concorde entre Paris et Rio, British Airways entre Londres et

La relance du progremme Concorde - la série est actuellement limitée à seize exemplaires - reste liée au droit d'atterrissage de l'avion aux Etets-Unis. Non seulement l'appareil a élé concu pour la traversée de l'Atlantique Nord sans escale, mais il est également un outil adapté à une clientèle

d'hommes d'attaires, la plus importante de tout le réseau

Les résultats de l'enquête ou-Elique, ouverte au printemps dernier par l'administration américaine sur les divers aspects écologiques posés par Concorde. devraient être connue en octobre. M. Cavaillé se rendra précisément à cette date à Washington pour discuter de cette question avec son collègu**e américain.** M. John Barnum.

Nul ne peut encore se risquer à un pronostic sur les conclusions de l'administration américaine. L'opinion prévaut, toutefois, dans les milieux spécialises que les Etats-Unis ne sauraient se termer la porte du transport supersonique en interdisant à Cancorde de se poser sur leu sel pour des questions d'environnement, alors que ce n'est un mystère pour personne qu'un nouveau projet d'avion supersonique américain est à l'étude.

#### Rupture de chaîne

La décision fédérale ne concernera cependant que l'alterrissage à Washington. Pour les autres villes, dont New-York, escale la plus intéressante pour les compagnies aériennes, les conseils d'administration des aéroports gardent pouvoir de décision.

La réaction la plus attendue après que les Etats-Unis autont fait connaître leur décision, sera celle de la compagnie Iran Air, la seule à avoir signé un engagement d'achat pour trois avions. La signature de la commande définitive est liée directement à l'autorisation de desserte des Etats-Unis. Iran Air veut, en effet, pouvoir relier Téhéran à New-York, via l'Europe occidentale. demandé, pour effectuer la première partie de cette liaison. d'être assurée de pouvoir survoler la Turquie à vitesse super-

Air France et British Ainways qui, à elles deux, exploiteront neuf appareils, espèrent ardemment une relance des ventes. Si la série des Concorde restait aussi réduite, le coût des pièces de rechange serait prohibitif. - Des décisions devraient être prises prochainement si, a souligné M. Cavaillé, l'on veut éviter une rupture de la chaîne de tabrication • Le secrétaire d'Etat a saist son collèque britannique de l'affaire à la fin du mois de juin. « J'attends une réponse britannique, a-t-il dit. Nous ferons Concorde avec la Grande-Bretagne, ou bien nous ne le ferons

#### **JUSTICE**

#### La catastrophe de Liévin a-t-elle été provoquée par une baisse brutale de la pression atmosphérique?

La chute barométrique survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 1974 et la catastrophe de Liévin qui, le 27 décembre à l'aube, provoqua la mort de quarante-deux mineurs, constitueraient une coincidence purement formits. Selon M. Claude Froger, des Charbonnages de France. il n'y a aucune relation de cause à effet entre le phénomène météorologique et le coup de grison. étant donnée la configuration particulière du gisement de Liévin.

M. Froger répond ainsi à une question posée par M. J. Pauly, ingénieur en chef de la Météorologie nationale, dans le dernier numéro de la revue la Météorologie: la catastrophe de Liévin a-t-elle été provoquée par le pas-sage, sur le nord de la France, d'une importante et rapide dépression barométrique?

L'hypothèse d'une telle liaison entre une baisse brutale de la pression atmosphérique et cer-tains coups de grisou ou de poussière n'est pas nouvelle. Dès 1872. deux ingénieurs britanniques l'avaient formulée. Etudiant cinq cent vingt-cinq coups de grisou survenus entre 1868 et 1870 dans les houillères anglaises, ils avaient noté que 49 % de ces accidents

#### Jean-Pierre à Bruay-en-Artois « COMME UNE BETE

**CURIEUSE** »

Le jeune Jean-Pierre, acquitté du meurtre de Brigitte Dewèvre le 15 juillet dernier, a passé la journée du samedi 2 août à Bruay-en-Artols. Il a rendu visite à sa mère adoptive et i entrevue « franche et toujours amicale ». « Il n'y avait pas de raison que Jean-Pierre ne nous rencontre pas, ont précisé M. et Mme Dewèvre, étant donné que sa non-culpabilité a

të prouvée s. Le jeune homme, qui devait passer la nuit à Bruay-en-Artois, a préféré régagner Patis dans la soirée : « C'est la première fois, a-t-il dit, que je teviens ici. J'ai voulu montrer que je n'avais pas peur. Mais aujour-d'hui, on me regarde encore trop comme une bête curieuse. » Dans une question écrite sur l'appel formulé par le parquet du jugement acquittant Jean-Plerre, M. Eugène Claudius mateur) demande au Ministre de la justice a si une telle déci-sion, qui engage la chancellerie, veut dire que le doute na peut plus désormais justifier la clémence du tribunal, ce qui se-tait, dit-il, d'une gravité redoutable, cela pouvant donner à penser que, dorangrant, la preuve de son innocence devis être apportée par l'accusé luis'étalent produits après de fortes baisses de la pression atmosphé-rique et que 22 % étaient asso-ciés à des températures estivales

anormalement élevées. En 1948, M. Charles L. Holster et M. Jean Bessemoulin, l'actuel directeur de la Météorologie

directeur de la Météorologie nationale, publiaient presque en même temps des remarques semblables sur les coups de grisou. La catastrophe de Liévin s'est produite le 27 décembre à 6 h 15. Or les relevés de la pression baromètrique faits à Abbeville, Lille et Saint-Quentin (les trois sommets d'un triangle où s'inscrit Liévin) ont permis de constater le 36 décembre à 22 haures et le Levin) ont perms de constater le 26 décembre à 22 heures et le 27 décembre à 7 heures la pression avait baissé respectivement de 13.8. 14 et 12 millibars. Cette baisse des baromères ayant été, deue le trué riller ceres levie dans les trois villes, assez lente jusqu'à 1 heure du matin le 27, puis très brutale pendant cinq heures de temps pour se stabiliser

heures de temps pour se stabiliser vers 6 heures du matin.

Les liaisons —encore hypothétiques — entre la baisse de la pression admosphérique et certains coups de grisou pourraient s'expliquer ainsi : la baisse de la pression atmosphérique entrainerait la baisse de la pression de l'air emplissant les galeries de mines en exploitation, permettant ainsi l'expansion de l'air pins ou moins grisotheux amassé dans moins grisottieux amasse dans les galeries abandonnées. Un tel processus a déjà été

Un tel processus a déjà été noté, depuis plus de quinze ans, par les Charbonnages de France, et des mesures de sécurité, allant jusqu'à l'évacuation de galeries, ont été prises lors de baisses importantes de la pression atmosphérique. Mais, bien entendu, les conditions météorologiques ne seraient qu'un des éléments contribuant, dans certains cas, à provoquer des coups de grisou ou de poussière. — Y. R.

● Attentat manqué de Nantes: trois personnes déférées à la Cour de súreté. — MM. Pierre Loquet, paysagiste, Dominique Crochard, étadiant en chimie, et. Gerard Corinton auraient reconnu être les auteurs de l'attentat manqué de Nantes le 27 juillet dernier, devant la direction dépar-tementale de l'agriculture. Un autre attentat, réussi, à Quimper, avait, la même nuit, provoqué d'importants dégâts à la direction de l'agriculture du Finistère-Sud. Ces deux actions avaient été revendiquées par le F.I.B. A.R.B. (Front de libération de la Bretagne-Armée républicaine bre-tonne). Les trois hommes doivent être déférés lundi 4 août devant la Cour de sûreté de l'Etat.

#### Dans le Bas-Rhin

#### SIX PERSONNES SONT ÉCROUÉES POUR VIOLENCES VOLONTAIRES SUR UN GROUPE D'ALGERIENS

Six des auteurs de l' « expédition punitive > commise mardi 29 jullet contre un groupe d'Algéaltercation dans un bal le diman-

tion punttive > commise mardi 29
juillet contre un groupe d'Aigériens attablés à une terrasse de
café à Obernai (le Monde du
2 août de violences volontaires
Ils ont été écroués à la maison
d'arrêt de Saverne (Bas-Rhin).
Armés de carabines et de gourdins, ces hommes avaient voulu
a donner une leçon > à ces travailleurs nord-africains après une

che précédent.

Les hommes visés n'avaient pas
participé à ce bal. L'un des Aigéglens de me u re dans un état
grave. La police recherche toujours celui qui, selon elle, serait
l'organisateur de cette expédition,
et qui a été a per ç u vendredi
1° août à Obernai alors qu'il
venait de renverser les Aigériens
avec sa voiture.

#### **AUTOMOBILE**

#### La Volvo 264 : du solide, mais du cher

La silhouette des nouvelles Volvo est connue : les véhicules de sécurité ne peuvent prétendre aux prix d'élégance mais ils ont au moins l'avantage d'être solides et de concourir à la préservation de la race des conducteurs. Du moins ceux qui considèrent la route comme un moyen et non comme un but.

La Volvo 264 est apparue l'été dernier (le Monde du 24 août) et sa commercialisation, depuis janvier, s'est effectuée tranquillement, loin des tambours et trompettes qui saluèrent plus tard, les Renault 30 TS et Peugeot 604. Pourtant - l'étrangère » a le même moteur que ses cadettes, le 6 cylindres P.R.V. [] est équipé de l'injection continue et de l'allumage transistorisé. Cela change beaucoup de choses, la puissance (140 ch. DIN à 6 000 t/m.) et les montées en régime qui sont nettement plus franches, quel que soit le rapport adopté.

Ainsi - dynamisée », la Volvo 264 prouve qu'un E.S.V. (véhicule expérimental de sécurité) fabriqué en série peut se révéler léger, maniable et même sportif : sur routes sinueuses, le comportement général est celui d'une « petite », bien que la suédoise solt la plus longue des trois - sœurs ». Cela tient certainement au rayon de braquage (remarquable : 4,90 m.), à la direction assisté très directe et à l'écartement des roues, plus faible que sur les 30 TS et 604.

La tenue de route est bonne maigré le pont arrière rigide : la Volvo pesse, eans balancement et sans criscement, n'importe quelle chicane. Mais rangez tout à l'intérieur : un

Un char d'assaut est moins discret. objet placé sur la planche de bord ne restera lamais en place; il est le seul témoin d'une force centrifuge dont la Volvo se joue. Les freins (double circult en triangle, ce qui autorise 80 % d'efficacité en cas d'incident) sont puissants - moins cependant que ceux de la 604 mais peu progressifs, surtout à faible

Le confort, enfin, est celui d'une très grande voiture. Le moteur n'est audible qu'au ralenti. Et rouler en silence, à 90 km/h., le toit ouvert, est un plaisir rare.

#### Un handicap important

Telle qu'elle est, avec ses trois boîtes de vitesses au chobt, sa longévité (elle est conçue pour durer quinze ans), sa sécurité, sa puls-sance, et même sa légèraté (1 350 kg. c'est un tout petit peu plus que la Renault 30 TS et beaucoup moins que la Peugeot 604), la Volvo 264 aurait dû se taitler le part du lion. Mais la Suède est encore ioin du Marché commun... La version GL (1) coûte presque deux fols plus que la Renault 30 TS, qui est déjà una voiture très sûre. Le handicap est important ; il la pénalise même face à la concurrence de berlines allemandes de cylindrées voisines. Dommage, La rapport qualité-prix est ici primordial. Le solide coûte très cher,

MICHEL BERNARD.

(1) Climatiseur, léve-glaces élec-triques et sièges en cuir. \* Prix: 284 DL; 53 600 F; 264 GL; 67 450 F cdes en mains.

#### Faits et projets

Circulation

#### En Angleterre

#### DES FEUX ROUGES DE DIX MINUTES

Londres (A. F. P.). — Pour tenter de dissuader les banlieusards d'utiliser leur voiture pour se rendre dans le centre de la cité, la ville de Nottingham (centre Angieterre) a décide d'installer sur les voies d'accès à la ville des feux fricolores qui resteront au rouge pendant dix

L'automobiliste qui, venant de ia baniseue, circulera entre 7 h. 30 et 9 h. 30 se heurtera sur sa route vers le centre à des feux restant très peu de temps an vert, mais dix minutes an rouge. La densité des feux augmentera au fur et à mesure qu'il Seuls les autobus pourront franchir les feux et circularont grâce à ce système et aux couloirs qui leur sont réservés beaucoup plus raplaement.

La municipalité de Nottingham — qui a dejà mis en ser-vice deux ligues d'autobus entièrement gratuits dans le centre — mettra d'autre part à la disposition des automobilistes quatre parkings périphériques. Des autobus partiront de ces parkings vers le centre toutes les sept minutes et demie.

 LA SECURITE SUR LA ROUTE. — Des mots ont été déformés dans le tableau pu-blié par le Monde du 3-4 août (page 20) sur l'évolution de la sécurité sur les routes de jan-vier à avril 1975. Par rapport aux quatre premiers mois de 1974, l'évolution a été la suivante: tuės, +0,9 %; blessės, -0,2 %; accidents, -0,4 %; consommation de carburant, +5,8 %; gas-oll, +0,7 %; infractions à la vitesse, +5,5 %; alcoolémis (dépistages pratiqués positifs), +4,8 % +4.6 %.

D'autre part, le nombre des accidents recensés par le co-mité interministériel de la sécurité routière en mai dernier est en baisse de 3,7 % par rapport au mois de mai 1974, et ce malgré un accroissement de 4,6 % de la consommation d'essence. Le nombre des tués est en baisse de 1,2 %, celui des blessés croft faiblement : 0,8 %.

#### Pêche

 ACCORD SINO-JAPONAIS. -Après plus de deux ans de né-gociations, le Japon et la Chine sont convenues d'un accord sur les pécheries qui sera paraphé le 5 août, à Pékin. Ce sers le quatrième accord entre le deux pays depuis la normali-sation en septembre 1972 de leurs relations diplomatiques Les trois précèdents portaient sur les relations commerciales les transports maritimes et les liaisons aériennes. — (Reuter.)

-casting affirms and

---

. 1988 **- 1886 - 1888** 🚁 yang 🗰 🗯

Company of the Compan

Qui po

Theres are

der gene gene +47-44 \*\*\*\*\*\*\*

operation avecla Pa

POLONAISE: 250 SPEC

Const. 71014 San

#### (Publicité)

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

#### CONJONCTURE

#### Le ministère de l'industrie affirme avoir «sauvé» cent dix mille emplois en un an

Les pouvoirs publics ont « sauvé » cent dix mille emplois industriek depuis un an, affirme un bilan publié par le ministère de l'industrie et de la recherche. En un peu plus d'un an. les service de M. d'Ornano ont reçu quatre cent quatre-vingt-dix demandes d'interventions de la part d'industriels, concernant au total deux

Sur cet ensemble qui exclut les là moitié de ces dossiers, Le minisgros dossiers - du type Citroën) : Cinquante-quatre entreprises (représentant dix-huit mille emplois) n'ont pu faire l'objet d'aucune solution industrielle, en raison de « leur trop prolonde dégradation économigue ». Les difficultés de ces entre-

prises proviennent généralement, indique le ministère, d'une carence de gestion effective de longue date, due notamment au « vieillissement cent cinquante et un dossiers sont en cours d'instruction :

 Deux cent quatre-vingt-cinq affaires ont trouvé une solution qu est définitive pour deux cent onze d'entre elles. Ces entreprises sont de toutes tallies et vingt-cinq d'entre elles employalent plus de mille per-

Les secteurs de la mécanique (22 % des interventions), du textile (19,5 %) et de la métallurgie (16,5 %) ont, à eux trois, représenté plus de

tère s'est efforcé d'intervenir avant la mise en règlement judiciaire et de promouvoir des solutions à long terme entraînant une amélioration des structures industrielles.

En ce qui concerne la Société Grandin, dont tout le personnel a été ilcencié après règlement judiclaire en janvier, le ministère de l'industrie indique que la reprise des activités ne serait possible qu'en septembre prochain, après mise au point du plan de redémarrage avec

### «L'HUMANITÉ» CRITIQUE SÉVÈREMENT

a confiance », des « agents éco-« nomiques », etc. » Déplorant ensuite que Jacques Attali n'ait pas même mentionne l'expression de « programme commun » et le mot « nationa-lisation » dans la partie de son lisations » dans la partie de sor article consacrée aux remèdes, l'Humanité ajoute : « En fin de comple, Jacques Attali propose Qui pourrait être dupe ?

#### LE FONDS D'ACTION CONJONC-TURFILE VA RENAITRE DANS LA PROCHAINE LOI DE FINANCES.

je ne crois pas qu'on puisse faire supporter à un seul secteur tout le poids de la régulation : il en résulierait pour lui des à-coups trop importants pour ne pas lui être préjudiciables.

M. Fourcade note qu'un tel FAC — dont M. Giscard d'Estaing FAC — dont M. Giscard d'Estaing avait pris naguère l'initiative avant de le supprimer — présente l'avantage de « distinguer ce qui dans le budget est conjoncturel, et donc susceptible de jortes variations, et ce qui ressort des jonctionnement et développement normaux, appelés à être poursuiris sans à-coups majeurs si on ne peut ma metire en péril la notion

uniquement de faire d'une autre façon exactement la même politique que celle qui est poursuivie actuellement. Mais, selon lui d'une façon qui risque d'être plus efficace au service des mêmes objectifs, des modifications qu'il suggère refoignant curieusement les dernières en date de Giscard

Parmi les entreprises « sauvées on note, dans le textile : Everwea

et Cyclone, reprises par Agache-Willot; dans le bols : Manuesi (Vosges), transformée en coopérative ouvrière de production; Oberthur et Braun, dans l'Imprimerie : Blo Chiel (confection); Titan-Coder (matériels transport routler) et Comsip Entreprise (ingéniérie).

les pouvoirs publics.

# UN ARTICLE DE JACQUES ATTALI

main ».

Dans l'Humanité de ce lundi 4 août, Jean-Claude Poulain critique sévèrement l'article de Jacques Attali publié dans nos colonnes le 2 août (« Elargir l'horison ») l'horizon s), « Au lieu d'analyser les contradictions réelles, ejectives, du système actuel de production, il s'en tient au bavardage habituel des idéologues bourgeois concernant notamment la « psychologie », le « manque de

a La préparation d'un fonds d'action conjoncturelle me semble particulièrement adaptée aux pro-blèmes de la période actuelle, et le principe d'un tel fonds sera un des points sur lequel le gouver nement se prononcera à l'occasion du conseil des ministres où serv du conseil des ministres où seru définitivement arrêté le projet de loi de finances pour 1976 », écrit M. Fourcade dans le réponse qu'il adresse à M. Fernand Icart, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui l'avait interrogé sur ce point.

« L'efficacité de la mise en œuvre éventuelle de ce fonds, ajoute M. Fourcade, ne doit cependant pas nous conduire à en oublier les limites : dans son principe même, elle fait passer la plus grande part de l'intervention publique par l'intermédiaire d'un secteur, celui du bâtiment et des travaux publics. Quelle que soit son importance dans notre pays, je ne crois pas qu'on puisse faire

vis sans à-coups majeurs si on ne veut pas metire en péril la notion de service public. Elle apporte en même temps une solution au problème difficile qui se pose aux pouvoirs publics chaque fois qu'ils veulent obtentr une action immédiate sur les équilibres économiques. Il va de soi, conclut le ministre, que le recours éventuel à un fonds d'action conjoncturelle ne doit pas se traduire par un affaiblissement du contrôle par-lementaire ». ementaire ».

demande < l'Humanité » » Or le temps presse. Les tra-vailleurs manuels ont plus que leur compte en matière de « ca-lendrier de réformes » et de « thè-mes d'action ». Ce sont des négo-ciations, des décisions qu'ils atten-dent. (\_) » L'article de M. Durafour, ministre du travail, « Main à tour et main à plume » sur la revalo-risation du travail manuel, publié dans le Monde du 3-4 août, fait l'objet d'un commentaire critique dans l'Humanité du 4 août, sous

**EMPLOI** 

M. DURAFOUR ET LA REVALORISATION DU TRAVAIL MANUEL

M. Durafour reconnaissant que la situation du travail manuel se DANS UNE LETTRE A
 M. CHIRAC, M. Krasucki, détériore, l'Humanité écrit : secrétaire confédéral de la C.G.T., constatant que plus de la moitié des chômeurs ne touchent aucune allocation et a S'agit-il d'une tardive autocritique? Pas le moins du monde.
Crovant sans doute que le travailleur manuel a oublié à qui il
doit le sort qui lut est fait, le méprisant à ce point qu'il le tient
pour incapable à comprendre que
sa libération passe par la défaite
de la grande bourgeoisie capitaliste, oubliant qu'il est lui-même
coresponsable de la gestion d'une
société où l'ouvrier manuel est que 70 000 d'entre eux senle-ment bénéficient de l'indem-nisation à 90 % pendant un an, demande au gouvernement de prendre des mesures rapi-des en faveur des chômeurs : augmentation des allocations, aides pour le paiement des socicié où l'ouvrier manuel est ravalé au rang d'un salarié de se-conde zone, M. Durafour s'appuie loyers, abattement et exonéra-tion d'impôts selon les catésur le constat de carence du pou-voir au nom duquel il parle pour GREVE ET MISE EN CHO-MAGE TECHNIQUE D'UNE PARTIE DU PERSONNEL dans une usine chimique du en un tournemain, évoquer a les « grandes orientations d'une nou-« velle politique » déjintes par M. Giscard d'Estaing et le « ca-lendrier de réformes » destinées à changer radicalement la condition des transilleurs manuels dans une usine chimique du Havre, la Compagnie fran-caise de l'azote (deux cents employés). Cinquante person-nes sont en chômage techni-que depuis le 25 juillet, en rai-son des arrêts de travail des ouvriers qui, depuis le 14 juil-

» Cet art de rencerser les rôles et les choses est bien dans la manière de ce gouvernement. Gis-card fait décidement école. » Mais qui pourrait être dupe? Qui pourrait croire que le pouvoir et le patronat, soudain touchés par la grâce, vont améliorer les conditions de travail des ouviers (...), réduire le temps passe à l'usine, garantir des salaires minima, diminuer la part des rémunérations iributaires du rendement allieur les charces de ment, alléger les charges de travail, assurer les promotions régulières des « manuels » et les formations, quand üs refusent d'ouvrir des négocations sur ces questions malgré cent et cent conflits ?

des travailleurs manuels.

» Ne voulant pas commettre l'imprudence de rejeter ces reven-dications, ni celle d'avancer qu'el-les peuvent être immédiatement sa tis faites, M. Durajour se contente d'affirmer : « Tout cela exigera du temps. »

ACCORD QUINQUENNAL 74-79

Coopération avec la Pologne

sous la responsabilité de Stéphane KOBRYNER. Ingénieur ESE

SECTION POLONAISE: 250 SPECIALISTES

• préparation de glossaires professionnels.

C.E.C.E., 36, rue Cloude-Terrasse, 75016 Poris 525-45-32

· détachement d'ingénieurs bilingues.

formation de techniciena.

• traductions et interprétations techniques,

# chômeurs au début de l'année prochaine. Une amélioration sensible de la situation ne peut provenir, selon cet institut, que d'une reprise qui accroitrait le produit national brut d'au moins 4 à 5 % en 1976. Même dans ce cas, un chiffre de 1,1 millon de chômeurs devrait être prevu pour l'année prochaine. — (A.F.P.) sortir de la crise

let, réclament une augmenta-tion de salaires de 200 F.

EN ALLEMAGNE FEDERALE le point culminant du chô-mage ne doit être atteint que

sans aggraver l'inflation!.. Pour y croire, lisez le livre de Jacques VILLEMINOT RELEVER LES DEFIS Problèmes d'aujourd'hui

Edité par la Pensée Universelle 7, rue des Carmes - 75003 Paris n livre dont la presse ne parle pas.

En Allemagne fédérale

#### Les mesures de relance n'auront qu'une faible portée

DÉCLARE LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Bonn (A.F.P., Agefi). — Le ministre fédéral allemand de l'économie, M. Hans Friderichs, a mis samedi 2 acût, l'opinion publique en garde contre de trop grands espoirs concernant nonaesa brobismus qe relance de la conjoncture préparé par le gouvernement.

Dans time interview radiodiffusée par le Suedwestfun, le mi-nistre a précisé que ale nouveau programme de relance n'aurait qu'un effet limité. Il concernant tratair l'industrie de la bétierne surtout l'industrie du bâtiment. qui cause le plus de soucis au gouvernement. ».

« Une reprise durable de la conjoncture économique ne déconfoncture économique ne dé-pend pas, selon le ministre, de la dépense de 1 milliard de DM en plus ou en moins dans un pro-gramme particulier, mais de l'ac-ceptation par tous les groupements d'intérêts de la République fédé-rale de la nécessité de se montrer à l'avenir dans leurs revendica-tions plus modérie cut'lle ne l'oua tavenir dans teurs revendica-tions plus modérés qu'ils ne l'oni été dans le passé. Tous ont vécu ces dernières années au-dessus de leurs moyens. » « De ce fait, estime M. Friderichs, on a trop c o n s o m m è et insuffisamment investi. »

« Il faut donc, a-t-il conclu, ameliorer le climat pour les inves-tissements. La part des dépenses publiques dans la production des biens de la nation doit pour le moins cesser d'augmenter. Il faut aussi couper court à la croissance sauvage dans notre système de sécurité sociale.» M. Friderichs a par ailleurs

annoncé que les carnets de com-

s'étaient fortement gonfiés en juin, mois à la fin duquel expirait le délai fixé par les pouvoirs publics pour l'octroi de la prime de 7,5 % accordée aux investissements. Les commandes nouvelles enverentées ent augmenté velles enregistrées ont augmenté de 23 % sur mai, chiffre moyen qui correspond à un gonflement de 34 % de la demande intérieure et à une légère contraction — 2 % — des commandes à l'exportation. Le ministère de l'économie

mandes de l'industrie allemande

précisé que les commandes de juin s'étaient situées à 19 % juin s'étalent stoues à 19 % au-dessus de leur niveau de juin 1974, les commandes intérieures ayant progressé de 36 %, tandis que les ordres étrangers reculaient de 15,4 %.

(L'annonce de mesures limitées n'est pas une surprise. An début de juillet, M. Schmidt avait décla-ré : « Je crains que la reprise écono-mique ne soit plus forte que préva et ne nous oblige à changer notre poli-tique\ conjoncturelle. » Cependant, tous les milieux d'affaires ne parta-gent pas cet optimisme.]

#### **ELECTIONS** PROFESSIONNELLES

#### SUCCES DE LA C.G.T. CHEZ LES AGENTS DU TRÉSOR Aux élections des délégués dans

les commissions administratives paritaires au Trésor, en mai, la C.G.T. a enregistré par rapport à 1972, une nette progression au détriment de la C.F.T.C. et F.O. qui reste majoritaire. • AGENTS DE RECOUVREMENT :

● AGENTS DE RECOUVREMENT:
F.O., 9578 volx, soit 52,41
(- 2,15); C.F.D.T., 3775 volx,
20.65 % (- 0,23); C.G.T., 3166 volx,
17.32 % (+ 2,65); C.F.T.C., 1757
volx, 9.61 % (- 0,27).
● AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU : F.O., 189 volx, soit 40,61 %
(- 4,84); C.G.T., 120 volx, 26,98 %
(+ 8,79); C.F.D.T., 118 volx, 26,48 %
(+ 2,24); C.F.T.C., 25 volx, 5,92 %
(- 6,20).

#### FAIBLE ABSTENTIONNISME CHEZ LES NON-TITULAIRES DU MINISTÈRE de l'équipement

Au ministère de l'équipement où se sont déroulées, en mai, et pour la première fois des élections professionnelles chez les non-titulaires, l'abstentionnisme a été très réduit (moins de 20 %). La C.G.T. arrive nettement en tête et F.O. devance la C.F.D.T.

• EMPLOYES ET DESSINATURES: insertis, 12 436; votants, 10 618 (85,38 %); exprimés, 9 935.

C.G.T., 46 %; F.O., 22,53 %; C.F.D.T., 23,21 %; associations, 1,17 %; C.F.T.C., 0,77 %; C.F.T., 0,02 %.

• TECHNICIENS, INGENIEUES ET CADRES: insertis, 2557; votants, 2076 (80,87 %); exprimés, 1 852.

C.G.T., 46,45 %; F.O., 24,53 %; C.F.D.T., 21,01 %; associations, 6,58 %; C.F.T., 1,37 %; C.F.T.C., 0,06 %. laires, l'abstentionnisme a été

#### RECUL DE LA C.G.T. ET DE LA C.F.D.T. CHEZ CHAUSSON (Maubeuge)

Aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'usine Chausson de Maubeuge, après la longue grève de mai à juillet demiers, les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. ont enregistré un recul, qui s'explique par la création, en cours du conflit, d'une section C.F.T.C. Les arrêts de travail qui avaient commencé à l'usine de Maubeuge, en mai, avant de s'étendre et de se prolonger dans les établissements parisiens de Gennevilliers, Asnières et Meudon, s'étaient rapidement émousdurant les premiers mois de 1976, selon les prévisions de l'Institut d'études économiques de Munich. D'après lui, il faut prévoir 1,4 à 1,5 million de chômeurs au début de l'année prochain. Une amélieration don, s'étalent rapidement émous-sés à Maubeuge, en dépit de l'in-tervention de plusieurs délégués. ervention de plusieurs delegues.

COLLEGE DES GUVRIERS ET EMPLOYES. — Inscrits, 1880 (2000 en 
1974); abstentions, 543 (780); votants, 1337 (1230); nuls, 160 (128); 
exprimés, 1177 (1092).

Ont obtenu : C.G.T., 558 voix 
(583 en 1974), soit 48.25 % (53.38 %); 
C.F.D.T., 473 voix (599), soit 40.18 % 
(46,61 %); C.F.T.C., 138 voix (pas 
de candidat en 1971), soit 11,50 %.

> ● PAS-DE-CALAIS. — Plainte pour non palement des congès payés a été déposée par la C.F.D.T. contre la direction de l'usine CIP (Confection industrielle du Pas-de-Calais) qui est ocramés dernis le qui est occupée depuis le 15 juillet par le personnel, avec « production sauvage », pour sauvegarder l'emploi.

• IDEAL-STANDARD: h C.G.T. a demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de s'opposer au déménagement des stocks de l'usine d'Aulnaysous-Bois, l'une des six firmes de la société à la tête de laquelle a été nommé un admi-

## CORPORATIONS STANDING TENDERS BOARD CALABAR PORT DEVELOPPEMENT PROJECT

#### INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION OF TENDERERS **NIGERIAN PORTS AUTHORITY**

Applications are invited from suitably experienced contractors for prequalification to tender for the construction of the Calabar Port Development Project.

Tenders for the project will be invited only from contractors who have been pre-qualified.

The project briefly consists of the following:

- 1. Dredging to a profile for channel adjustement to a depth of 7 m in places in the main sailing channel, 9 m in turning basin and 14 m along new quay structure. Total volume to be dredged is estimated at 4 million m3. The material is unconsolidated sands, silts and clays.
- 2. Excavation and embankment of some 1 million m3 of stratified sandy clays, silts and clays for the new port area.
- 3. Supply and placement of some 35,000 m3 of rip-rap (crushed quarry rock) below the quay deck structure.
- 4. Construction of a 40 to 80 m wide  $\times$  860 m long R.C. quay structure (some 50,000 m2), 0,5 m thick, complete with crane tracks and other auxiliaries, supported on some 1850 concrete filled steel casings, 20 and 30 m deep.
- 5. Construction of a paved access road, gate facilities, paved port area road network and parking and storage areas.
- 6. Construction of 3 transit sheds and 2 warehouses each 7000 m2 using rigid steel frame construction supported on piles.
- 7. Construction of a 4500 m2 total, 3-storey administration building and clinic, and miscellaneous other auxiliary buildings.
- 8. Utilities.
  - (a) Construction of water main, water tower and water distribution network inside port area.
- (b) Construction of dual sanitary sewage collection and disposal system and sanitary treatment plant.
- (c) Construction of electrical power supply system and exterior lighting and interior installations.
- (d) Construction of telephone line network.
- 9. Provisions for surface drainage and storm sewers, slope protection and erosion control measures and other ancillary works associated with port
- 10. Navigation aids for the entire sailing channel (80 km).

A brochure giving details of conditions and procedure for pre-qualification and scope of the work envisaged can be obtained on application from the Controller of Engineering, Nigerian Ports Authority, Private Mail Bag 12588, Lagos, or to Norconsult A.S., P.O. Box 9, 1322 Hovik, Norway.

Only contractors who have undertaken any one project of value Naira 10 million (Pounds Sterling 7.00 million and U.S. \$ 15.0 million) and above in harbour works or heavy civil engineering as main contractors need apply.

All applications for pre-qualification should be forwarded to the Secretary, Corporation Standing Tenders Board, Private Mail Bag 12055, Lagos, in a wax sealed envelope and marked on the upper lefthand comer « CONFIDENTIAL - PRE-QUALIFICATION FOR CALA-BAR PORT DEVELOPMENT PROJECT» and should reach him not later than 12 noon 8th September, 1975.

All firms wishing to tender should indicate whether or not their company is established in Nigeria in accordance with the Immigration Act and the Companies Decree 1968 and Revisions.

All replies shall be in the English language.

#### SECRETARY

Corporations Standing Tenders Board.

mière parte de celle el dere assuren de bladt a woles la Turquie o arens la All France of the main en, & elles aber ertare

A PROPOS DE... -

essais de supersonique franço - britannique

rde han pour le service

Sie de Jenistre. Caraca.

Sie de Jenistre. Caraca.

Sie de Série nº 3 a line.

Sie de Vol. dont 257 à

Sie France accident 257 à

The equipages d'Air France assistes per de l'Aircespatiale se sont relayes aux con.

Republique utilisera Concorde qui et alle proposition de la contra del contra de la contra del la c

· mondial\_

A. Avade

Caracas et Gander à Ten.

d'hommes d'ellaires, la plu

Apportante de tout le résea

**Las résultats de l'enquete pu** 

bilque, ouverte au printemps de

nier par l'administration anen

ceine sur les divers aspect

écologiques posés par Concorda

devraient être concue en octobr

M. Cavaillé se tendra précei

ment à cette date à Wathington

born quental de cette drante

avec son collègue américa

Mus no pout encore se riche

à un pronestic sui les conce

sions de l'administration anes

caine. L'opinion prévaut, tote

lois, dans les milieux saécialise

que les Etats-Un's ne saurag

se termer la porte du traum

supersonique en interditan

Concorda de se poser prise

and pour des questions des

connement, alors que de cena

mystère pour personne a-

Montesa brole; d.s. or lines

nique américain est a l'élute

Rupture de chaine

La decision facultage

concernora coscrete to

terrissage à Waltergreen

en autres villes, com hemp

escale la plus interestate de

**ine compagnic**a autenny, e

geneells d'aartin stracts 🕫

méreports gardem como s

La réaction la company

après que les étament am

fed conneitre laur desertion

celle de la composte delle

la seule à avoir ditte desgement d'achat till

difficulting est to a commu

paurais telles Turbist d'el

York, viz f Europa conera

**ಟ ಕರ್ಣಕರ್ತ** (೨೦೦೮)

sect eggandus essuantiam

prent una refoncy des sensi-

event midute, in and and the

≈Des décisions disminit מונים ביינים ביינים ביינים באומן

📻 😾 Coverse van Maleit

febrica: 21 - 22 2 22 22 22

€ 88 3 507 CT 3.6 2113\*\*\*

de rechange dens harri

la istela des Co

une matte se

demandé, paur entitie de

la signature de la

Felicories: C"

decision.

M. John Barnum.

**60 Carra** re a la live au mole **pare:** = Cratternan una r-porte Marenque, a-6- - Nove to Concorde 2000 - Brothel lagge, ca man naus na it ist

Fuits et projets

• ACCORD SIX 2-38 N/S

Pécho

rdepostação procesos por

Sendente Propins de la companya del companya del companya de la co

mies di par support sement di mai di des mis faiblement

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Mals alors, si cette explication est

correcte, pourquoi attendre que la

loi soit bafouée, la police et la jus-

tice ridiculisées, les citoyens attaqués

et lésés dans leur personne et dans

ieurs biens, les libertés foulées aux

pieds, pourquoi attendre que s'ins-

talle un climat de chaos et d'atten

tats presque quotidiens, pour propo-

ser et mener à bien les réformes que

les conditions de travail, de trans-

mot peuvent rendre inéluctables ?

se pose chaque fois que l'on cons-

tale qu'à l'issue d'une grève l'em-

ploveur finit par céder aux exigen

ces des travallleurs, et cela san

cesser pour autant de survivre. Ne

sergit-il pas plus rationnel, après

tous calculs faits, d'accepter de suite

des revendications dont on sait que

la satisfaction est possible sans que

soit mise en danger la vie de l'en

treprise, quitte à refuser - mais

avoir expilqué pourquoi — ce qui

ne peut raisonnablement être ac

cepté ? Un tel changement dans les

habitudes acquises, outre qu'il aurait

le mérite d'éviter de lourdes pertes

pour les intéressés et pour l'écono

mie du pays, n'aurait-il pas pou

moins importante - de rendre plus

directs, plus francs... et. pouroupl

pas, plus agréables les rapports en

De même, une refonte des lois ca

duques — comme ce fut le cas pour

le divorce, l'interruption de gros-

corrélativement d'une riqueur accrus

dans le respect des lois et des liber-

tés pour tous, ne serait-elle pas

préférable à la situation actuelle où

la seule raison reconnue est la

Le pays de Descartes est-il devenu

AVIS FINANCIERS

DES SOCIÉTÉS

DUMEZ

Le chiffre d'affaires du deuxièm trimestre 1975 du groupe Dume s'élève à 620 millions de francs hor

Au cours du premier semestre 1975, les travaux exécutés par le 1976, les travaux exécutés par le

de francs, répartis entre : Premier semestr

La progression d'activité par rap-port au premier semestre 1974, supérieure aux prévisions, ressort à 59 % et représente 30 % sur les travaux en métropole et 87 % sur les travaux extérieurs. Le carnet de commandes représen-tait à fin juin 1975 un volume de

correction de l'état des cheveur

stimulation de la repousse des éléments vivants.

Appelez-nous. Un entretien gratuit de 3/4 d'heures

senté 1 152 million

force ?

celui de Bismark?

(°) Ingénieur retraité.

uence indirecte — mais nor

C'est la même question que l'on

POINT DE VUE

## La raison du plus fort

N annonce encore de possibles manifestations « très chaudes des viticulteurs du Midi. Quand on sait ce que furent les précédentes démonstrations - routes barrées. trains bloqués, camions vidés ou incendiés, etc. - on peut se demander ce qui va se produire maintenant dans ce pays du soleil, où tant de ramilles, de travailleurs de toutes catégories sociales, vienils ont legalement droit après une année de travail, dans des conditions souvent à la limite des possibilités

Mais ce DROIT légal au repos et à la paix, qui s'en soucle actuallement? De même, qui, de nos jours, se soucie du droit des ouvriers qui voudraient travailler et en sont empêchés par des groupes plus pulssents qu'eux ? Qui se soucle du droit des commercants, dont on incendie les magasina? Qui se soucie du droit des transporteurs dont on détailt les movens de travail et dont on moleste ou blesse les employés ? Out se soucie du droit d'un citoyen arrêté dans son parcours et mis dans l'impossibilité d'assister aux obsèques d'un parent proche ? Qui se soucie du droit de tous les vieux attendant en vain leurs mandats en fin de mois ? Qui se soucie du droit ? Mais v a-t-ij même encore un

droit ? Y a-t-li encore des lois ? Certes, pour celui qui, par malchance ou imprudence, commet une Infraction mineure - en matière de sera appliquée, souvent avec la plus extrême riqueur, mais réunissez un nombre suffisant de sympathisants et mêttez le feu à un bâtiment public, séquestrez ou rossez un patron ou un fonctionnaire, détruisez la récolte d'un voisin ayant d'autres intérêts que les votres, arrêtez arbitralrement des centaines de voltures, camions, bateaux, stoopez des trains entiers pendant plusieurs heures — alors quo la S.N.C.F. est si pointilleuse... et si chère quand une fausse manœuvre faite de bonne foi par un particuller retarde la progression d'un l'impunité quasi certaine : les forces de l'ordre n'auront pas eu le temps d'intervenir, d'auront reconnu personne, les décisions des tribunaux

par M.-C. MAGNE (\*)

elles-mêmes ne seront pas exécutées. et l'ombre et le silence se feront bientôt sur ce qui - normalement - devrait être considéré comme un grave délit ou, peut-être, un crime...

La seule constation (positive ?) que l'on puisse faire, face à cet état de choses assez recent, mais, hélas L de plus en plus courant, c'est que ce manque de réaction de l'autorité s'applique à la quasi-totalité des de inammabnendahri engitateolinan toute notion de catégorie politique. sociale, philosophique ou écono-mique; le seul critère commun semble être celui de la FORCE du groupe considéré, et c'est bien là ce qui inquiète chaque jour davantage cette - majorité silencieuse - qui ne peut avoir oublié l'époque des pograms et des chemises brunes. quand des minorités agissantes, se plaçant au-dessus des lois, préparaient l'avènement du nazisme

Alors, comment concevoir qu'une telle anarchie solt possible, actuellement, dans un pays organisé, pourvu d'un arsenai de lois parfaitement suffisant — sinon adapté pour permettre de faire face à cette situation, possédant les moyens matériels de faire respecter le droit, et où, d'ailleurs, les conjonctures sociale, économique, politique ne sont pas à proprement parier révolution-

Il ne peut, nous semble-t-il, y avoir à cela que deux explications : ou bien le gouvernement, pour des raisons politiques pures qui lui sont propres et dont il évite de parier, ne veut ou ne peut faire appliquer les lois de ce pays, ou bien il reconnatt. - mals. là encore, sans le dire, - que ces lois ne sont plus applicables... Cette seconde hypothèse paraît avoir été confirmée par les faits au cours des demiers mois, que ce soit par les réformes proposées par le gouvernement ou par l'in croyable mansuétude dont ont fait preuve toutes les instances — y compris la justice, sous la pression de l'opinion publique - pendant les périodes qui les ont immédiatement

(Publicité)

#### RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

ADMINISTRATION AUTONOME DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE DE DAKAR

#### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

sur financement du gouvernement impérial de Ludiran

#### ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE DE DAKAR

Dans le cadre de la réalisation de la zone franche industrielle de Dakar, la Société d'Aménagement et de Promotion de la Zone Franche, « SAPROZI », lance un appel d'offres d'entreprises pour la construction des infrastructures.

#### LOT 2 - TERRASSEMENT

Le dossier peut être retiré contre paiement d'une somme forfaitaire de 10.000 F C.F.A., à partir du 5 août 1975.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté à la SAPROZI jusqu'au 15 septembre 1975, date de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.

#### LOT 3 et LOT 4 - VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Les dossiers seront disponibles le 20 août 1975 dans les mêmes conditions. Les offres devront être adressées à la Saprozi juqu'au 30 septembre 1975.

Des appels d'offres seront également lancés prochainement par voie de presse pour les réseaux d'eau, d'électricité H.T., d'éclairage public, ainsi que pour la construction du centre directionnel de la zone franche.

#### **RETRAIT DES DOSSIERS:**

DAKAR

PARIS

SAPROZI **SETIMEG** km 18, route de Rufisque 157, av. Charles-de-Gaulle

embranchement S.I.E.S. B.P. 110, Dakar (Sénégal)

92521 Neuilly-sur-Seine

Cet avis modifie les publications antérieures.

SAPROZI - Société d'aménagement et de promotion de la zone franche industrielle de Dakar. B.P. 110, DAKAR - Tél. : 600-96 - Télex 288.

A QUATRE-VINGT DEUX ANS

#### Benoît Frachon est mort

(Suite de la première page.)

Démobilisé en août 1919, il s'inscrit au parti socialiste et 📶 lite bientôt pour le ralliement à la Ille Internationale : il adhère au parti communiste au lendemain du congrés de Tours. Mais, moins marxiste gu'anarcho-syndicaliste, il continue de militer dans le syndicalisme plus ou moins libertaire à Marseille, où li reste de 1920 à 1922.

En 1922 premier acte de Sa COUble carrière, il est élu conseiller municipal et adjoint au maire ಮ Chambon-Feugerolles tout en travalllant aux acièrles de Firminy. En 1923, il devient membre du bureau fédéral du parti communiste e: l'année suivante, après une grève des métallos qui lui vaut quatre mois de prison, il devient secretaire de l'Union des syndicats unitaires de la Loire (adhérant à la C.G.T.U., la C.G.T. - unitaire -. pro-communiste. creee en 1921) A ces deux postes. : lutte pour l'orthodoxie contre la social-démocratie, d'une part, et l'anarcho-syndicalisme, d'autre part. pour la thèse bolchevique de la subordination du syndicalisme au

En 1926, après avoir assisté au plénum du comité exécutif de l'Internationale à Moscou, il bifurque davantage vers l'action politique : il devient secrétaire du parti pour la région lyonnaise, qui englobe cinq départements, et il entre au comité central à l'issue du congrès qui se tient la même année à Lille du 20 au 26 Juin En 1928, au retour du congrès de l'internationale, qui le désigne comme membre suppléant do comité exécutif. M. Benoît Frechon fait partie du bureau politique et du secrétariat collectif du parti avec Maurice Thorez et Sémard, mais aussi les futurs - traitres -. Jacques Dorict et Célor. Le 21 millet 1929, il est pris dans le coup de filet de la police qui rafle une bonne partie du comité central réuni près de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges : il fait dix mois de prison à la Santé Libéré en mai 1930, il traveille avec Maurice Thorez puis M Jacques Duclos à la réorganisation du parti, éprouvé par l'action et bientôt la dissidence du groupe - Barbé-Célor issu des leunesses communistes. Mais il ne perd pas 'de vue pour autant, tout au contraire. le second voiet de ses responsabilités puisqu'il continue de diriger la commission syndicale cen-

trale du parti. En lanvier 1933 - après le plénum du comité exécutif de l'Internationale Benoît Frachon remplace Gaston Monmousseau comme secrétaire de la C.G.T.U C'est un nouveau et décisif tournant dans sa carrière. mais, en fait, il la conduira parallèlement à ses responsabilités dans le parti qu'il conserve officiellement et exerce activement. Au printemps 1934, c'est lui qui aura la charge d'affronter Jacques Doriot et de limiter la dissidence des cellules de son fief de Saint-Denis.

Lorsque, à l'Instigation de l'Internationale, enfin inquiête de la montée de l'hitlérisme. les premières approches puis les premiers contacts ont lieu avec les socialistes. Benoît Frachon est au premier rang et il est là, avec Maurice Thorez et Marcel Gitton, lorsque pour la première fois. le 11 juin 1934, les dirigeants communistes s'assoient autour de la même table avec les délégués de la S.F.I.O. : Léon Blum et Jean Zyromski. Sans avoir la vedette, il sera dans les mois

populaire avec Maurice Thorax et tionale Jacques Ducios, Cependant Jorsque en mai 1938 le parti se protonce sur la participation au gouvernement Léon Blum, Bencit Fraction press position contra, alors que Maurice Thorez est pour Mais a reconnaîtra vingt and plus tard que le secrétaire général du parti avait eu raison. ayant mieux apprecié que nous les premiers et protonds changements que representarent l'unité d'action ainsi que le rassemblement autour de la classe cuvrière unie de larges masses paysannes et des classes moyennes dans le Front populaire » (CHumanité du 20 avril 1955). En réalité, cutre la crainte que la participation communiste fasse précisément peur à cas classes moyennes. Benoît Frachon aliait sans doute réagi moins en politique qu'en syndicaliste, soucieux de préserver l'independance du syndicat a l'égard du gouvernement et l'unité fra chement reconstituee de la C 3 T.

Depuis qu'il avait ons la tête de la C.G.T.U., Beneit Fraction avait travaille à cette unité, et c'est lui qui avec Monmousseau et sudout Racamond avait pris en octobre 1884 les premiers contacts avec les celècués de la C.G.T.

En septembre 1905, les deux confedérations, qui tiennent en même tembs leur congrès en des lieux différents. se retrouvent finalement dans la même salte. Mais il faut attendre le 2 mars 1885 pour que le congrés ce l'unité se réunisse à Toulouse. Entre-temps, à l'instigation de l'Internationale de Moscou, les unitaires avaient consenti une - nouvelle et grande concession - en reconnaissant contrairement à la neuvième condition. l'indépendance du syndicalisme à l'égard du parti. Pour la matérialiser Benoît Fraction quitte officiellement le bure au politique. mais en réalité il continue d'assister à toutes les réunions en réquidiant la fameuse condition, c'est-àdire en excluant - la constitutios d'organismes agissant dans les syndicats comme fractions -

#### Réunification et nouvelle scission

Le 7 juin Benoît Frachon ique un role determinant, au cours de la neocciation des « accords Matignon » conclu sous l'égide du gouvernament avec le patronat. L'unité syndicale n'a pas peu contribué au succès des revendications des salariés, fliais une première fois ébrantée en 1932 lors des accords de Munich - Benefit Frachon avait demandé en vain l'exclusion du « munichois » Belin. l'unité ne survivra das en esprit à l'accord germano-soviétique. Les dirigeants communistes sont exclus du bureau de la C.G.T. le 13 septembre 1959 avant même la dissolution du P. C., cui n'interviendra que le 26; ils seront d'autre part poursuivis à la suite de la publication d'une motion dans l'organe clandestin de l'Internationale, Mais Benoît Frachon échappe à l'arrestation et d'ordre du parti, se cache dans la banlieue de Paris.

Dès lors, c'est une nouvelle étape. Avec M. Jacques Duclos, Benoit Frachon prend la direction du parti ciandestin et la conserve lusqu'à la libération de Paris. Que cette mission lui soit donnée prouve à elle seule, s'il en était besoin, qu'il n'a cessé

trois artisans communistes du Front d'aveir la confiance de l'interna-

Capaniani la résistance rapproche assez tát ceux que le pacte germano. soviétique avait opposés. Dès septembre 1942 les ex-unitaires commur.s:es et les ex-contédérés non communistes se rencontrent et, le 17 awit 1943, its concluent un accord verbal gur 'a reconstitution d'une seule C.G.T., et c'est elle que Louis Sail tant représente au C.N.R. Le 27 août 1944, dans Paris libére le bureau de la CGT reprend officiellement son activite : il comprend cinq non-communistes et trois communistes seulement, dont Benoît Fraction, Dans secrétaires dénéraux sont nommés : M Louis Saillant, en attendant le retour de Léch Jouhaux en mai 1945. Benoît Fraction Quoique mineritaires au secrétariat et au comité contederal les communistes et sinqu'ilerement le premier d'entre eux vont mener le jeu. Leur action sen caraliele a celle du parti communiste cour la defense nationale aussi longtemas que la querre dure et pou la production aussi longtemps que le parti est au pouvoir, et en tout Ma de cause pour la conquête des fédérations, et donc le contrôle de la confédération.

Au congrès des 8-12 avril 1946, la parité est etablie entre les deux tendances, et si Jouhaux reste l'égal de Frachon, en fait il ne représente pas le cincuième des mandats (ct. le Mouvement syndical, de Georges La

L'exclusion des communistes de couvernement Ramadier le 5 mai 1917. consécutive à la rupture Est-Ouest curre una périoda de conflits, de grèves et de violences qui conduirant a une nouvelle scission de la C G.7. les 18-19 décembre 1947. Mais cette (ois de sont les communistes majoritaires qui restent et leurs adversaires. - les amis de Force currière ». Qui s'en vont. Groupés autour de l'hebdomadaire Force cuvriere, ils avaient préconisé la reprise du travail lors des grandes greves de novembre et Benoît Frachon les avait ainsi interpellés dans l'Humenité : « Un groupe qui edit ce la sorte ne saurait rien avoir de commun avec le mouvement syndical traditionnel. Tous les travailleurs le considérent comme une entreprise ce trahison... -

Pendant toute la guerre froide et justu en 1956. Benoît Frachon fait face aux attaques lancées contre CGT et le P.C. : il fera même l'obje: d'un mandat d'arrêt, qui ne pourre être exécuté, en mars 1953 Malon la in de la guerre froide, les luttes ce la gauche, nul n'espère plus la réunification de la C.G.T. et de la C.G.T. - Force auvrière, constituée officiellement en avril 1948

Bien que communistes et noncommunistes soient à égalité au burezu confédéral et qu'il ait été. un peu fictivement, flanqué d'un secré-Alain Le Léan de 1947 à 1957, Benoît Frachon reste le patron de la C.G.T. en même temps que le numéro deux ou trois du P.C. Il ne cesse d'allleurs droit ou en fait. Mais lors du dramé de Budapest et lors de l'occupation soviètique en Tchécoslovaquie ( n aligne pas rigoureusement la post tion de la C.G.T. sur celle du P.C. Les syndiques sont trop troublés et trop divisés pour qu'il prenne ce risque, mais personnellement il partage le sentiment des autres dirigeants communistes. la désapprobation discrète mais répétée de l'intervention armèe de l'UR.SS

En 1967, à soixante-quaxorze ans, on crée pour lui le poste de président. M. Georges Séguy le remplaçant comme secrétaire général, mais il continue par la voix et la plume d'orentier et de défendre la C.G.T. En 1968, il est à la tête de la délègation qui negocie les accords de Greneile. Ce sera sa demière participation active à la vie syndicale Jusqu'à la veille de sa mort, il « présidera - tout à la fois sa confédération et le comité central de son parti, dont il était le doyen.

Pendant un demi-siècle Benoît Frachon s'est ainsi identifié à l'organisation et à la vie du P.C., de la C.G.T.U., puls de la C.G.T. Pour y parvenir sans trébucher, en ayan toujours un pied dans le syndicalisme et un autre dans l'action polltique, et sans être ni un doctrinaire ni un tribun, il faut de sérieuses qualités d'équilibre. « Vieux routiet... Certainement le plus avisé des dingeants communistes, son Intelligence, sa fermeté que dissimulait son apparence bonhomme, sa puissance de travall, son immense laculté de synthèse en avaient fait le véritable organisateur de la C.G.T. sans lequei elle ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hul », a écrit l'un de ceux qui l'ont sulvi puis combattu. M. Auguste Lecœur (1)-

(1) Le Partisan (Plammarica).

#### les travaux exteneurs. Le carnet de commandes représentait à fin juin 1975 un volume de 5 milliards de francs de travaux restant à exécuter. Le carnet de commandes a été renouvelé normalement en métropole, l'accrolssement constaté sur le secteur étranger provenant de commandes complémentaires en Libye, en Côteditoire et en Oman, et de travaux nouveaux au Maroc, au Zaire et en Nigéria. La société Dumes précise à cet égard que le remaniement gouvernementai intervenu récemment dant ce dernier pays n'a en rien perturbé l'activité de ses chantiers et ne doit pas affecter son implantation. et les années qui suivent l'un des d'être l'un des chefs du parti et chute des cheveux soins immédiats | chevelure additionnelle s'il en est encore temps | invisible, s'il est trop tard Si vos cheveux sont gras, secs ou cassants, Vous avez peutvous avez des chutes être trop attendu abondantes ou même Dour yous traiter les démangeaisons, rite, réagissez par des soins appropriés reste une chance de retrouver votre aspect initial. La chevelure additionnelle BRIDGE-CAP vous permet Notre méthode exclusive a été mise au point avec succès pendant des années aux Etats-Unis. de pratiquer tous les sports et de mener une existence La méthode exclusive de l'INSTITUT CAPILLAIRE active" sans jamais etre trahi. BRIDGE CAP se deroule en deux phases : BRIDGE-CAP n'est ni une perruque ni une implantation. Elle est absolument invisible et épouse complétement et à tous moment, votre personnalité. Son prix d'achat est

Il n'existe pas de qualité équivalente sur le marché. L'INSTITUT CAPILLAIRE BRIDGE-CAP ne vous nous sommes certains de vous accueillir très bientôt et proposera une gamme de soins que dans le cas d'un de vous donner toute satisfaction. maximum de chances de réussite. Crédit personnalisé sur demande.

le garant d'une utilisation de longue durée.

INSTITUT CAPILLAIRE BRIDGE CAP \* Resserrages toutes marques Un accueil souriant, pour madame, pour monsieur, tous les jours de 11 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13 h.

75008 PARIS-116 bis Champs-Elysées - 1, rue Lord Byron - (1) 225.59.49
13100 AIX-EN-PROVENCE-1, rue Lapierre - [91] 26.37.01 / 49000 ANGERS - 6, av. Pasteur - (41) 88.57.03
63000-CLERMONT-FD - 27, rue Biatin - (73) 93.18.34 / 21000 DIJON - 15, rue du Château - (80) 32.97.57
87000 LIMOGES - 6, rue Mireboud - (55) 32.45.37 / 13001 MARSEILLE - 54, rue de Rome - [91] 33.21.60
34000 MONTPELLER - 11, bd Sarrail - (67) 72.81.56 / 44000 NANTES - 11, rue Boileau - (40) 71.74.55 06000 NICE-12, rue de France-(93) 87.11.18/35000 RENNES-25, rue de la Monnaie-(99) 30.16.88 83100 TOULON-2, rue d'Astrechaus - (94) 92-60.54 / 37000 TOURS-22, rue Victor-Laloux - (47) 20.33.60



**VALEURS** 

Daenza
Providence S.A.
Révillon
(Ny) Sade
Santa-Fo
Setin
Setin

Cambedge . . . .

Clause Lado-Hévéas Agr. Ind. Madag. Misset Padang Salius du Midi...

Aliment, Essent. Aliobrego

238 . 235 102 102 102 1 2687 660 591 600

**VALEURS** 

INGT DEUX ANS

#### hon est mort

the du Front d'avoir la confiance de l'ime. Minufes Thomas et tionale. E Consident, lorsque parti se prononce su a m government apoli Praction prend later que Maurica e Mais e reconstra terd que la secrétaire BITS BYELL OU TAISON, : apprició en nous prolonde changements illent funith d'oction emblement - autour moisto unio de larges mes et des classes le Front populairs -20 avril 1956). En a orainte que la par-mulate tesse précisé-te classes proyennes. evelt sens doute react mique qu'en syndica erver l'indésyndical à l'égard du la l'auté fraichement

e la CGT. aven pris la this de Hencit - Fraction aven tte graité, et c'est lui necuseau et aurout il gris en octobre 1934 .G.T,

e 1995, les deux confésquet earen te hanne en des lieux différents, nain) dans is hels it feut attendre le pour one le congrès réspiese à Toulos & l'instigation de l'ina Moscou, les unitainss auga nue - donnelle ON . SE THEORrabanant à la marième informationes de 1770/spand du parti. Pour la Senolt Frachon quite ie buteau postique. nd it continue d'assisuse condition c'est-iuant - la constituica

#### naification rella seissieu

tractions -

agingant dans for soft-

impoli Fraction jour so e accords Matigren paids an Bowermans. cost L'unité syndrité Autopap en ancoés des t des saleres. Mais sele Spransen en 1936 tors de Munich - Bero't municipis - Bean - de la gourse de in publication d'une Poignes curderin de le Mus Beneil Fraction MINION CL SUCCE

'est une touvelle étape. d'al c. et la Ducton, Bengit Fra- the Elizabeth Pares. Que cette resenta. de parese à sile seule. telegraph the states of

; :<u>:-</u> 7.00 Vous mer perk foreign green gen foreign green gen foreign green gen foreign green gen foreign green green foreign green green foreign green green foreign green green green foreign green green green foreign green green green green foreign green green green green green foreign green Cap acres becan Cap acres becan ne consultament al on pole fraction wit hards to har to more the min take liquids of

Capendant la résistance rappio zissez töt ceux que le pacte game soviétique avait opposés. Ota se toda les ex-unitaires extembre 1942 les ex-unitaires comp nistes et les ex-confedérés non ex munistes se rencontren et le 17 à nunisies se render un accord to sur la reconstitution d'une C.G.T. et c'est elle que Loug tant représente au CNR. Le 2 1944, dans Paris libére le buren la C.G.T. reprend officiallement activité : il comprend cinq nonce munistes et trois communistes è iement, don: Senoit Frachon is secrétaires généraux sont nome.

M. Louis Saillant, en attendant h. tour de Léch Jouhaux en mai & et Benoît Frachon Cuoicus & ritaires au secrétariat et au Og confédéral les communistes & : drigerement le bremier d'ente wont mener ie jeu. Leur acine parallèle à celle du pari comes pour la défense nationale aussi p temps que la guerre dure et la production auss: langtemos ne parti est au pouvoir et en log, de cause pour la conquête des p rations, et dens le contrôle e contederation.

Au congrès des 9-12 synt (se parité est établie entre les deux dances, et si d'oumaux rasia las Frachon, en fait it ne represent in cinquième des marats e Mouvement synams of Gerry franc, Payot).

L'explusion des commune gouvernement Ramader et at tuconsécutiva à la nativa est ouvre une periode de princip gréves et de vitames : ront a une nouve é atique, C.G.T. les 13-19 decompany ceste tois de som as --majoritaires qui numero a . #69487829785 # 25 37 5 54 ONTARE - C. Set of leaeutour ce agenière, de accommend repriso du Mari e**grênes da no**vembre e Egya. #Mismando t € Vo. 1995 to a **같은 1후 일반인은 50** (Country (et /et.) communityee is not used from traditioned. Tous is a limit considerent comme comme

CO TINISAR. -Pendant to. 2 1 1.: 177 Jusqu'en 1966. Bonon Form face aim attainer interior gat d'un mandat d'altre la fai ena execute en tra 6 Sa fin de la giorni in a f

es sont exclus du chaquement en la fair ppmmanisted of anti- confe-read Confederal 21 24 24 219 per Estimation 1211 1215 Alam Le Leur de 1912 al Fil Frecham resta in participal il dans la basi eus en mêma temps dus des au france  $\mathcal{FC} = 9.222.22$ de figurer al autal arti-graft ou en tan transpara

In sometive purpose to 6 st. 272 223 Les synt during le semimant ava -- 12 במדיים ציבי בייניים grand de la Talanta 

on gred did d'orant ar ot de Till and En 1982, il est a la tra de la gallan qui l'anni de l'an election and the second and the seco 419) 1. 912: 3. 274 Rentant - Justin 7 Hentont of the second of the s

Corumnia de la compania del la compania de la compa conduits. M. A. pare least

Contract Contract Contracts

LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **EURO-OBLIGATIONS**

Calme estival Calme estival

(Agefi). — La quiétude estivale a plongé le marché euro-obligataire dans une semi-torpeur qui peut partiellement expliquer la l'égère baisse sur les taux à court terme enregistrée le semains dernière sur le marché monétaire international.

Les taux de l'eurodollar à trois et à six mois sont, en effet, revenus d'un vendredi sur l'autre à, respectivement, 7 - 67/8 % (contre 7 1/4 - 7 1/8 %) et 8 - 7 7/8 % (contre 7 1/4 - 8 1/8 %).

Pour leur part, les taux sur les certificats de dépôt en dollars émis à Londres sont restés pratiquement inchangés à 6 7/8 - 6 3/4 % pour trois mois. A cot égard, il faut souligner le vive reprise enregistrée sur le marché des certificats de dépôt en dollars circulant à Londres.

Les ventes de certificats de dépôt sur le marché secondaire ont, pendent le deuxième trimestre de cette despêt en dellars cheuxième trimestre de cette.

sur le marché secondaire ont, pen-dant le deuxième trimestre de cette année, représenté \$ 4.516 milliards contre settlement \$ 4.161 milliards contre seulement 3 4.161 milliards pendant le premier trimestre. Au 30 juin dernier, le montant des certificats en circulation à Loudres a atteint \$ 11,812 milliards contre \$ 11,275 milliards à la fin du mois de mars. La raison à ce vif accroissement du marché des certificats de dépôt tient à l'intérêt pris par les institutions américaines, qui n'ont pas manquer de tirer avantage de la prime que représentent les certificats de dépôt londoulens sur leurs homologues émis à New-York.

Mais le léger fléchissement des taux de l'eurodollar à court terme est peut-être aussi le signe que le

taux de l'eurodollar à court terme est peut-être aussi le signe que le marché international ne croît pas à une tension durable des taux à court terme aux Etats-Unia, maigré la nouvelle hausse de 11 basis-points, la semaine dernière, du taux moyen des Federal Funds.

Dans l'immédiat, la torpeur engendrée par les vacances d'été n'a pas manqué de pestr sur l'activité du marché secondaire euro-obligataire, e Les transaction sont tombées à un niveau extrêmement has » et les cours ont abandonné; en moyenne, près d'un point sur la semaine,

ne, près d'un point sur la semaine, sous l'effet principalement de ven-tes de professionnels. Par contre. « l'intérêt demsure vif sous l'ellet principalement de ven-tes de professionnels.

Far contre, « l'intérêt demeure vif aur le marché primaire » où il se concentre exclusivement sur le sec-teur des euro-émissions libellées en dollars des États-Unis et du Canada. INDICES QUOTIDIENS

(INSER Base 100 : 31 déc. 1974.) Valeurs franjçaises ... 129,3 130
Valeurs franjçaises ... 129,3 130
Valeurs étrangères ... 130,6 130
C= DES AGENTS DE CHANGE
(Base 100: 29 déc. 1961.)
Indice général ...... 74,4 75,1

#### LONDRES

Repli

Le marché est très calme ce lundi matin, à l'ouverture. Le manque d'activité entraine quelques balsses, notamment aux pétroles et aux immobilières. Les industrielles oscil-lent falblement dans les deux sens. Stabilité des assurances et des ban-ques. Irrégularité des fonds d'Etat et des mines d'or. OR (ouverture) (dollars) : 166 35 contre 166 75

| VALEUR\$                                                                                                                            | CLOTURE                                                                  | COURS<br>4 /8                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| War Loan 3 1 % Beechamps British Patroleum Shell Vickers Imperial Chemical Courtaulds De Beers Wostern Haldings Rio Tinto Zinc Corp | 25 3/4<br>265<br>465<br>282<br>119<br>246<br>110<br>393<br>168<br>43 3/4 | 25 5/8<br>284 1.2<br>459 1.2<br>261 -<br>113 -<br>245 .<br>110 .<br>302 1/2<br>33 7/8<br>188 |

Taux du marché monétaire Effets privés ...... 7 1/4 %

Les petits porteurs britannique détienment encore 42 % des actions en circulation

des actions en circulation

Bien que d'importants changements solent intervenus dans l'actionnariat bittannique en l'espace de dix ans, les particullers restent encore les principaux détenteurs de valeurs mobilières. C'est ce qui ressort d'une éture récemment publiée outra-Manche sur la répartition des richeises et des revenus. D'après cette étude, les petits porteurs possédaient en 1983 58.7 % des actions en circulation. En 1973, ce taux était tombé à 42 %. Mais il reste de loin supérieur à la part, pourtant croissante, détenue par les investisseurs institutionnels — les compagnies d'assurances et les calsses de retraite, eoit les deux plus importants. — qui est passée de 18.2 % à 28.4 % au cours de la même période. Pour les autres catégories, les pourcentages sont les suivants (respectivement à fin 1963 et à fin 1973): sociétés de secours et autres organismes à but non lucratif, 26 % - 4.4 %; sociétés d'investissement, 6.7 % - 5.5 %; Units Trust, 1.2 % - 3.4 %; banques et autres institutions financières, 2.3 % - 3.3 %; sociétés non financières, 4.8 . - 4.3 %; secteur public, 1.6 % - 2.5 %; investisseurs étrangers, 4.4 % - 5.2 %.

NOUVELLES DES SOCIETES Chiffres d'affaires hors taxes du premier semestre

471 millions.

ACLERIES ET TREFILERIES DE
NEUVES-MAISONS - CHATILLON. —
340 648 325 F contre 391 084 111 F.
C O M PAG N I E D'APPLICATIONS
MECANIQUES. — 460 934 000 F contre
399 325 000 F : groupe S.K.F. France
546 337 000 F contre 485 440 600 F.
CONSTRUCTIONS MECANIQUES
DE PROVENCE. — 287 558 980 F
contre 118 764 919 F.
DAVUB T. 490 1775 000 F contre contre 178 764 919 P.

DAVUM. — 804 775 000 F contre 1074 405 000 F.

DUNLOP. — 533 472 000 F contre

DUNLOP. — 533 472 000 F CONTRE 531 189 000 F.
GUYENNE ET GASCOGNE — Exercice au 30 juin 1975: 153 157 976 F contre 137 067 435 F.
HULLES, GOUDRONS ET DEAIVES, — 187 656 874 P contre 181 782 966 F.
LAMINOIRS, TREFILERIES, CA-BLERIES DE LENS, — 224 millions de francs contre 304 millions.
SCHNEIDER RADIO-TELEVISION. — 169 479 112 F contre 185 598 638 F.
ALSACIENNE DE SUPERMAR-CHES. — 370 246 357 F contre 319 331 890 F.
VINCEY-BOURGET. — 95 millions de francs contre 128 millions.
GENERALE DE PONDEPLE de francs contre 128 millions.
GENERALE DE FONDERIE.
369 millions de francs con

479 millions.
METALLURGIQUE DE NORMAN-

SINTRA. — 55.74 millions de francs contre 62.59 millions.

C.F.A.O. — Attribution gratuite d'une action nouvelle pour cinq anciennes à compter du 8 septembre.

PARCOR. — Chiffre d'affaires consolidé hors taxes des neuf premiers mois : 310 millions de francs contre 254 millions.

OLIER. — La cotation du titre a été suspendue jusqu'à nouvel avis. L'exercice 1974 s'étant solidé par une perte à peu près égais (7.27 millions de francs) au montant du capitai (7.7 millions de francs), un administrateur provisoire a été nommé par le tribunal de commerce de Ciermont-Ferrand.

GROUPE PECHINEY - UGINE-KUHLMANN. — Suite à FO.P.A. lancée par PUKCO, filiale américaine à 100 %, sur les titres Howmet restant en chruiation, la société précise que 2 438 000 actions sur 3 228 000 ont été présentées. La valeur nominale des obligations apportées a étève à environ 7,12 millions de dollars sur 9,2 millions. Après cette opération, PUKCO détiendra pius de 2% du capital de Howmet, L'O.P.A. est prolongée jusqu'au 7 août.

COURS DU DOLLAR A TOKYO 4:8 1/8 297 82

VALEURS **VALEURS** orécéd CORLZ 25 85 187 - 194 - 194 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 esselot S.A.,

Souire Réunies. Synthelabo.... Thann et Mulk... Officer - S.M.D., Agache-Willot
Fournies-S.F.R.F.
Leinière-Rochab
Rendière
Saint Frères
Tinuwer
M. Chambos
Deims-Viellenx
Messag, Marit
Nat. Navigation
Navale Worms C.S.T.A.P.... S.C.A.C. Stemi Tr. C.L.T.R.A.W. 525 ... 525 ... 92 80 93 90 S.P.R... Tranchant Electr. 242 ... 47 52 ... OBLIG. ECHANG.

Sanzais 238
Fromage Bel 162
Berthier-Savaco C887
Cédis 591
(M) Chambewry Campt. Moderne 280
Becks France 250
Economats Centr. 338 340 Chapt. Atlantiquate. G201 50 At. Ct. Laire...

14. 69 50 72 50 France-Dankerquate. G201 70 743 80 Ent. Gares Frig...

163 70 743 80 Ent. Gares Frig...

169 50 159 ... Mag. gfn. Period. Bartime. 65 .. 274 .. 174 .. 97 .. 119 50 167 .. Economats Centr.
Epargne
Fr. Paul-Renard
Générale Aliment
Genérale
Genérale (L.) Baignot-ray.

Bis S.A.

Blanzy-Ouest.

La Brosse.

Cigarettes indo.

Degrément.

Dong-Trien.

Despuesné-Parisa.

Forrailles C.F.F. Valeur d'échange au 4/2 V.C.B. : Yal de 2 actions, soit. . 780 ... SICAV 320 337 350 178 337 350 174 251 182 138 341 132 10 Cercle de Monaco 42 . Eaux Vichy . . . . 349 . Grand Hôtel . . . . Plac. Restitut. | 1633 27 | 1725 57 | 174 catégorie. | 10192 78 | 9992 94 Requefort
Requefort
Sampiquet
Sup. Marché Doc.
Taittioger
\* Unipol. Sofitel..... Vicky (Fermière). Vittel..... 331 132 Aussedat-Ray... 88 ... 80 ... Waterman S.A. ... Barblay S.A. ... 27 ... 27 ... 87 ... 88 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 80 ... 1740 Didot-Bottin.
416 Imp. S. Lang...
415 50 Navarre.
330 Meogravere.
285 Papeter. France.
524 (B.) Pap. Saccagns
157 50 La Risle.
155 Rochette Cenpa. Bénédictive ... Bras. Indochina 92 ... 92 324 ... 92 324 ... 482 1780

Casenier 411
Dist. tudectine 411
Dist. tudectine 343
Dist. Réanies 282
Perned 517
Ricqlès-Zan 55
Saint-Raphaß 156
Gest. P. Sognyal 1100 Brasseries 39 60 223 C.E.C.A. 3 1/2 C. 188 183 50 17 50 18 156 .. 159 .. Algemeine Ban 550 33 60 35 Bee Pop. Español (240 43 .. 41 30 B. N. Mezique... 31 .. 33 90 B. règl. Intern. 550 150 10 150 10 Bouring C.T... 55 13 383 303 Commerchank... 374 8 550 550 ... 240 ... 31 ... 32 ... 5250 ... 5258 ... 5 !8 5 05 Beghin-Say .... Slamma .... Sucrerie (Cie Fr.) Sucr. Bouchon ... Sucr. Solssonnais 125 122 50 | 150 | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 268 ... 47 ... 47 ... 47 ... 47 ... 47 ... 47 ... 18 ... 125 ... Claude ... ... 78 50 67 80 Crouzet ...... 642 50 ... Europ Accommi. 89 60 545 ... 137 ... 42 ... 127 50 Fulmen...... C.I.P.E.L..... 84 .. Bois Dér. Océan Boria Camp. Bernard C.E.C. 133 30 Knbeta.... S. K. F. Pakhoed Helding. Femmas d'Anjour, | 122 5a | 127 50 | Parnoce | Parnoc 122 58 C.E.C.
Cerahati
Chim. de la route
Ciments Vicat
Drag, Trav, Pub
Française d'entr.
Q. Trav, de PE.
Refies 40 10 France Patenden.
9 40 Eestion Rouden.
Eest. Sél. France
I.M.S.I.
130 10 Inde-Valents...
190 Intersélection...
15 50 Intersélection... 298 00

49 .. 215 .. 112 ..

49 20

C.E.C.A. 5 1/2 %

| VALEURS 6 26 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOURSE DE | PARIS — 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er AOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 40 71 40<br>168 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ceffilac                                     | 42 8 Maissabita                                                                                                                | 3 15 7 50 Pierre Investiss 184 33 186<br>127 Ratischild-Exp 241 25 230<br>Sélect-Croissance 512 65 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 % 5 % 182 183 184 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( WAS PRINE   (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | Percher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 155<br>36 37 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gneugaou (F. de). 98<br>Profilés Tubes Es 42 | . d 22 80 Xerex Corp 274<br>98 . Arbed                                                                                         | 775 80 Selection Monala   105 51 106   107   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 51   108 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %       | Préservatrice S.A.   245   338   246   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   1095   238   246   238   246   238   246   238   246   238   246   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   238   2 | SLIMINGO   137   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140 | Acier Investiss. 102 102 Gestlon Sélect. 133 200 Invest. et Gest. 138 Parlsireme Plac. 138 Placen. Inter. 24 30 85 Safragi 182 Abellie (Cie ind.) 285 Abellie (Cie ind.) 285 Applic. Hydranl 228 228 Artois 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 | Routière Colas Sabilières Seise. Sabilières Seise. Satoisieme Schwartz-Haufm. Spie-Batignelles I.P. Fonger. SHCT Trindel Voyer S.A.  Bit. Aspb. Centr. Comiphes  Bit. Aspb. Centr. Comiphes  Gaumont Pathé-Cinéna Pathé-Marconi Tour Eiffel  Air-Industrie Applic. Mécan. Jarbel Arbel Athers G.S.P. All-Enrose B. S. L.  Cone All. Europe Sabilières Sabilières Sabilières Sabilières B. S. L.  Cone All. Europe Sarone Sabilières Sabilière | 172   178 &   40   195     176     175     175     176     176     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180     180 | Tissmétal                                    | 80 63 Hangovers 86 C 73 90 Mannesuran 97 C 73 90 Mannesuran 97 C 75 Steel Cy of Can. 98 C 75 C 7 | 88   Silvam   113 95   084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

MARCHÉ A TERME La Chambre syndicale 2 décidé, à unre exp cotation des valeurs ayant fait l'objet de transs raison, nous ne ponyons plus garantir l'exa complète dans nos dernières éditions, des erreus peuvent dans les cours. Elles sont corrigées le lendemain dans la pr

| Compensation                   | TOTAL PRINT                                                              | Précéd                         | Premie<br>cours             |                                     | 'Intemial'                          | Sation                           |                                                                             | cloture                  | COMES                   | cours pr                                               | emier Com                                   | VALE                                                         | RS cloture                    | L Premie<br>cours                  | COUR                              | (CYPICUST                             | sation                                | IVAI EIIDC                                                                            | ciôture<br>ciôture                    | COUTS                                     |                                             | premier<br>cours                     | Sation .                  | VALEURS                                                                     | ciôture                           | Premier<br>coms                      | Come                            | premier<br>cours                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 538<br>1220                    | 4,50 % 1973<br>C.N.E. 3 %                                                | 1205 11                        | 1203                        | 1203                                | 552 90<br>1292                      | 690<br>93<br>305                 | Cie Gie Eaux.<br>Electro-Méc.<br>Eng. Matro<br>E. J. Lefehvre               | 93 40<br>320             | 93 10<br>359 .          | 368 . 36<br>195 19                                     | 13 10 71<br>17 13                           |                                                              | 7 175 .<br>as. 89 .           | 179 .                              | 179<br>23                         | (22<br>84                             | 265<br>438<br>908<br>760              | Taics-Luz<br>T.R.T<br>Tél. Electr<br>Tél. Ericss                                      | 1991<br>768                           | 260<br>439<br>845<br>794                  | 897<br>794                                  | 268<br>435<br>885<br>794             | 215 .                     | Gen. Ejectric<br>Gen. Motors.<br>Goldfields<br>* Harm. Ce.                  | 226 58<br>22 60<br>52 58          | 226 .<br>22 60<br>52 49              | 225 50<br>22 80<br>52 10        |                                          |
| 345<br>70<br>265<br>72         | Afrique Cec<br>Air Liquide<br>Ais. Part. ind<br>Ais. Soperm<br>Aistison  | 76 80<br>312<br>74             | 71<br>305<br>75             | 71<br>305<br>75 40                  | 330 ,<br>70 80<br>300 .<br>75 .     | 58<br>185<br>280                 | Esso S.A.F<br>Eprafrance<br>Europe Nº 1.                                    | 59 40                    | 60 95                   | 80 95 E<br>198 19<br>293 56 28                         | Ė. 1 m                                      | Patera. S<br>Packejhri                                       | an.] 63                       | 118 20<br>141<br>. 62 90           | 141<br>62 90                      |                                       | 78<br>199<br>167<br>368<br>265        | Terres Roug<br>Theusod-Br<br>U.I.S<br>U.C.B<br>Un. Fr. Bapes                          | 215 28<br>158 .<br>391                | 167 10<br>394                             | 157 28<br>394                               | 166 20<br>390                        | 225 .<br>24<br>[16<br>260 | Roechst Akti.<br>Imp. Chem<br>Imperial OIL<br>Interelckel                   | 23 68<br>117 50<br>364            | 230<br>23 68<br>115 88<br>841        | 230<br>28 89<br>115 80<br>841   | 23 20<br>115 80<br>847                   |
| 29<br>275<br>475<br>87<br>139  | Antar P. Atl<br>Applicat. gaz<br>Aquitaine<br>— (cartif)<br>ArlonzPrice. | 295<br>488<br>88 80            | 296<br>492                  | 30<br>295<br>492<br>90 60<br>152 50 | 150 .                               | 335<br>176<br>71<br>60           | Ferodo<br>Fin. ParlsP.B.<br>Fin. Un. Eur.<br>Fraissinst                     | 178 30<br>69 50          | 69 05<br>61 58          | 335 10 33<br>176 17<br>69 05 6<br>61 50 6              | 5 60 52<br>5 90 225<br>7 70 550<br>8 98 100 | Penboèt.<br>Persod-R<br>Perrier.                             | 57 8<br>237<br>c 655          | 57 65<br>248<br>564                | 57<br>240 50<br>584               | 57 06<br>235 20<br>563                | 50<br>75<br>123<br>180<br>568         | U.T.A.<br>Usiner<br>— (obl.).<br>Valleurec.<br>V.Cileuret-P.                          | 50 .<br>77 50<br>127<br>189 50        | 58<br>77 58<br>127                        | 58<br>77 58<br>127 .<br>172 50              | 50 20<br>77 50<br>125 50<br>172      | 197                       | Nob. Oil Co                                                                 | 99 78<br>199 58                   | 99 96<br>197 50                      | 99 <i>56</i><br>197 58          | 98 80<br>194 20                          |
| 305<br>172                     | Anx. Entrepr.<br>Anxil Navig.<br>BabeFives.                              | 318<br>174 50                  | 318<br>174 50               | 1 317 40                            | 178                                 | 135<br>23<br>36                  | Fr. Pétroles. — (Certific.) Galeries Laf.                                   | 136 90<br>33             | 34 30                   | 34 35 3<br>94 40 5                                     |                                             | Peugest. — (e Pierre Au                                      | L). 288 5<br>ry. 75 9<br>98 2 | 258 90<br>298<br>0 75              | 295 20<br>75                      | 259 98<br>297 98<br>73 58             | 595<br>215                            | Vielpriz<br>Amer. Tel<br>Ang. Am. C                                                   | 631                                   | 834                                       | 216                                         | 582<br>634 .                         | [245 <b>[</b>             | Norsk Hydro.<br>Olivetti<br>Petrofina<br>Philips<br>Prés. Brand.<br>Quilmès | 592<br>44 10<br>148 40<br>259 58  | 588<br>42 20<br>147 20<br>289<br>184 | 535<br>43 50<br>147 80<br>260   | 596 .<br>42 40<br>145 10<br>257          |
| 164<br>154<br>144<br>196       | Bail-Equip<br>Bail-Invest<br>B.C.T<br>Bazar HV<br>Bághig-Say             | 168<br>170<br>157 80           | 162<br>170<br>157<br>118 98 |                                     | 163 50<br>188 70<br>155 .           | 126<br>155<br>145<br>193<br>398  | Gle d'antr<br>Gle Fonderia<br>Générale Occ<br>G. Tra. Mars.<br>Guyenna-Gas. | 175<br>148 ID<br>219 90: | 170<br>155 58<br>222    | 168 10 16<br>155 50 18                                 | 8 50 T                                      | Poliet st                                                    | 341 .<br>124 .                |                                    | 121 60<br> <br>                   | 128 10                                | 25<br>240<br>225<br>245<br>246<br>240 | Angold Angold Aster, Mines B. Ottoman BASF (Akt) Bayer Buffelsfoot Charter Chase Manh | 245 58<br>245 58<br>224<br>255<br>248 | 243 70<br>243 70<br>222<br>256<br>248 .   | 28<br>243 70<br>222<br>255<br>248           | 250<br>248                           | 157<br>56 1               | ★ Raudfoot<br>Rand. Selec<br>Royal Dutch                                    | 152 20                            | 151                                  | 56 80<br>180                    | G <b>56</b> 90                           |
| 122<br>525<br>739<br>455       | Bic<br>Benygnes<br>B.S.NG.D                                              | 537<br>725 .                   | 122 50<br>542<br>723<br>495 | 540<br>723                          | 539<br>710<br>490                   | 135<br>182<br>76                 | Hachette<br>Hutch, Mapa,<br>Imeta)<br>Inst. Mérieux                         | 144 90<br>196            | 144 90<br>196<br>80 90  | 144 90 14<br>195 19<br>80 50 8                         | 76<br>13 70 108<br>11 50 67<br>10 05 118    | Pompey.<br>P.M. Labi<br>Présstat,<br>Presses (<br>Prétabail  | mi. 186 .<br>87 .             | . 108<br>67 50                     | 108<br>67 (0<br>128               | 71 40<br>106<br>65 50<br>126 .        | 420                                   | 0 F B- B                                                                              | 497                                   | 1770 .                                    | 1 200                                       | .205 48<br> 121 80<br> 15 75<br> 157 | 171<br>355<br>28          | RioTheto Zine<br>St-Helena<br>Schlumberger<br>Shell Tr (S.)<br>Slemens A.G. | 178 80<br>348<br>26 68            | 16 20<br>177 80                      | 18 25<br>177<br>358 78<br>26 38 | 16 20<br>179 80<br>356 30<br>25 50       |
| 1980<br>1980<br>218            | Carrefour<br>Casing<br>C.D.C                                             | 1700 .<br>280 20               | 1930<br>1694<br>285         | 1940 .<br>1690<br>205               | 1930<br>1689<br>205<br>229          | 980<br>645<br>90<br>72<br>50     | J. Borel int<br>Jeumont Ind.<br>Kall Ste Th<br>Kléber-Col                   | 563 .                    | 567                     | 570 .1 57                                              | 70 .   131<br>11 10 255                     | Pricel<br>Primagaz<br>Printemp<br>Radar S.A                  | [43 .<br>297 5                | 143<br>288 98<br>81 50<br>345      | 298 90<br>81 50                   | 81 50<br>339 .                        | 18<br>550<br>210<br>535<br>415        | De Baers (S.).<br>Dents. Bank.<br>Dene Mines.<br>DoPout Nem.<br>East. Kedak.          | 645<br>428 50                         | 541<br>423 18                             | 541<br>424                                  | 213<br>546 .<br>425 98               | 17<br>175<br>38<br>148    | Sony                                                                        | 49 86<br>16 90<br>(72 88<br>30 30 | 17 18<br>172 80<br>30 30             | 172 20                          | 49 70<br>17<br>172 #0                    |
| 215<br>178<br>65<br>215<br>118 | Cetelem<br>Char. Réon<br>ChâtComm<br>Chiers<br>Chim. Rost.               | 178 20<br>67<br>216            | 178 60<br>65<br>215         | 179<br>66 50<br>215                 | 178 80<br>67 30<br>212 10<br>133 20 | 225<br>(80<br>255<br>355<br>1700 | Lab. Belfon<br>Lafarge<br>— (oblig.).<br>La Hènio<br>Legrand                | 183 10<br>269 70<br>370  | 183<br>269 90<br>365 50 | 238 50 24<br>185 18<br>269 50 26<br>367 36<br>762 178  | 1 90  <br>19 90  <br>15 50   570            | Radioteci<br>Raffin, (F                                      | 589 .<br>e). 110 S            | . 598<br>110 20                    | 598 .<br>109 88                   | 604 .                                 | 59<br>240<br>380<br>173<br>171        | East Rand Ericsson Exxon Corp Ford Motor Free State                                   | 238 50<br>388                         | 384                                       | 248<br>323 28                               | 63 10 236                            | 265<br>116<br>200         | West Drief<br>West Deep<br>West Hold<br>Zambia Cop                          | 277 .<br>121 38<br>212 18         | 278<br>120 60<br>209 50              | 279<br>120 38<br>210 20         | 277 .<br>128 18<br>209 80                |
| 9?<br>!!9<br>!680<br>39<br>378 | Cice, Franç — (chl.) C.i.T. Alcatel Citroës Clab Méditer.                | <b>624</b><br>  43 20<br>  375 | 1615<br>44 40<br>375        | 123<br>16!1<br>44 50<br>374 50      | 120 60<br>1615<br>44 95<br>357 50   | 199<br>159<br>225<br>860         | Locafrance<br>Locafrance<br>Locindus<br>L'Oréai                             | 208<br>168<br>220 -      | 209<br>172<br>223 .     | 208 90 25<br>175 . 17<br>223 . 21<br>910 95<br>250 325 | 9 134<br>0 40 516<br>8 69 117<br>8 . 245    | Raff. St-L<br>Redoute<br>Rhous-Po<br>RoussUn<br>Rua Imaé     | 544<br>L. 118 5<br>laf. 263   | 141<br>538<br>120<br>252 50<br>480 | 140<br>544 .<br>119<br>266<br>460 | 141 48<br>538<br>120<br>263 50<br>469 | 1                                     | •<br>                                                                                 | VALEUR<br>Open dé                     | \$ DONN<br>taché ;                        | IANT LIEU<br>d. deman                       | JADES<br>ale: + di                   | reit déta                 | ONS FERMES<br>ché. — Lars<br>is la coleste                                  | 20'88 c                           | Browie'                              | COURS<br>18 =.                  | » p'est                                  |
| 320<br>181<br>88               | C.M. ladustr.<br>Coffineg<br>Coffiner                                    | 102                            | i ino 50                    | i 192 40                            | 309 80<br>102 50<br>81 30           | 3290<br>450                      |                                                                             | 474 50                   | 479                     | 478 50 47<br>34 18 3                                   | 4 50                                        | Saciler                                                      |                               |                                    |                                   |                                       | со                                    | TE DES                                                                                | S CH                                  | IAN                                       | GES                                         | COUR<br>DES BI                       |                           | MARCH                                                                       | IÉ LI                             | BRE                                  | DE L                            | .'OR                                     |
| 489<br>380<br>160              | Cia Rançaire.<br>C.C.E<br>C. Entrepr                                     | 310                            | 308                         | 500<br>308<br>164                   | 495 70<br>308                       | 34<br>1440<br>!!!                | Mar. Ch. Rég.                                                               | [1459]<br>[14<br>[59 70] | 1480[1<br>112<br>59 70  | 477 . 148<br>112 20 11<br>59 70 6                      | 9 560<br>0 20   120<br>0 50   655           | Sagera<br>Saint-Enb<br>S.A.T                                 | 625<br>útr. 126<br>650        | 629 .<br>126 58<br>658             | 638<br>127<br>669                 | 839 .<br>126 50<br>859                | MAI                                   | CHE OFFICIEL                                                                          |                                       | IVES                                      | COURS<br>1/8                                | de gré<br>entre ba                   | ă git 📗                   | MONTALES ET                                                                 | DEVISE                            |                                      |                                 | COURS<br>1/8                             |
| 92<br>141<br>177<br>345        | CotFeacher.<br>CrCom. Fr<br>— (abfl.)<br>Créd. Feac                      | 89 99<br>[40                   | 90<br>141<br>179<br>355     | 90<br>141<br>178<br>358 50          | 91 70<br> 41<br> 82                 | 25/0<br>45<br>110<br>1130        | Mat. Téléph<br>M.E.C.I                                                      | 2637 . 2<br>47<br>110 80 | 640  2<br>47<br>112     | 640 .   254<br>47   4<br>112   11<br>183 .   118       | 5 . 128<br>6 50 198<br>0 197                | Sauthes<br>Sautier-D<br>Schneider<br>SCOA                    | W. 108 21                     | 190 40<br>69 80                    | 191<br>69 80                      | 191                                   | Canada<br>Allemar                     | als (\$ 1)<br>(\$ can, 1)<br>ne (180 DM)                                              | 17                                    | 4 380<br>4 244<br>0 108                   | 4 378<br>4 258<br>178 250                   | 4 3<br>4 2<br>169 5                  |                           | r fin (kilo en<br>Ir fin (kilo en                                           | Singot)                           | 24191                                | Q 24                            | \$075<br>1180                            |
| 127                            | C. F. Jann<br>Créd. Indust.<br>Créd. Nat                                 | 128 50<br>116<br>349           | 130<br>118 10<br>350        | 131<br>118 10<br>350                | 131<br>116 80<br>360                | 575<br>555<br>865<br>330         | oblig<br>Moët-Hen<br>Mot. Leroy-S.<br>Moulinex                              | 574 ·<br>584<br>870 ·    | 560<br>885<br>330       | 589 50 56<br>592 59<br>891 88<br>327 50 33             | 0 . [10<br>0 . 365<br>4 90 305              | Seffmeg.<br>Seichimé.<br>S.I.A.S<br>Sign. E. E<br>S.I.L.I.C. | 109 94<br>385<br>338          | 189 90<br>  390<br>  345           | 169 90<br>384<br>345 50           |                                       | Espagni<br>Grande                     | e (100 f°<br>rk (100 krd.)<br>I (100 pes.)<br>Bretagne (£ 1)<br>108 lires)            |                                       | 1 400<br>3 520<br>7 507<br>9 403<br>0 659 | 11 401<br>73 470<br>7 504<br>9 403<br>8 659 | 10 9<br>73 7<br>7 5<br>9 4           |                           | 'lèce français<br>'lèce français<br>'lèce suisse (2<br>Inios latine (2      | e (18 fr.)<br>20 fr.)<br>28 fr.)  | 23<br>22                             | 9 50<br>6                       | 260<br>178 10<br>243 50<br>228<br>234 60 |
| !63<br>220                     | C. Nord U.P<br>Crausot-Loire<br>C.S.F                                    | 219 40                         | 217 90                      | 219<br>(12 30                       | 217 90                              | 450<br>255<br>133                | Mumm<br>Kat. Invest<br>Navig, Mixte.                                        | 268<br>123               | 272                     |                                                        | 7 . 76<br>9 56 175                          | Simea,<br>S.I.M.N.O<br>Sk. Rossij                            | 103<br>R 83<br>Hol 1750       | 102 10<br>79 .                     | 102 IO<br>79<br>1765 .            | 181<br>C 77 50<br>[765                | Norvègi<br>Pays-Ba<br>Portuga         | (100 krs.)<br>s (100 fl.)<br>ł (100 esc.).<br>(100 krs.)                              | 16                                    | 0 678<br>4 925<br>8 650                   | 80 628<br>165 218<br>16 619                 | 184 6<br>16 5                        | أأ                        | Conversio<br>Pièce de 20 do<br>Pièce de 10 do<br>Pièce de 5 do              | ilars<br>Ilars<br>Ilars           | 1156<br>571                          | 6 .   I<br>5  <br>5             | 140 .<br>679 88<br>379                   |
| 140<br>64<br>890               | Denzin-NE.<br>Dollfus-Mieg.<br>Dumez                                     | 144 IC<br>64 80                | 44 80<br>  64               | 144 80<br>54                        | 144 20<br>65 .                      | 101<br>25<br>114                 | Nord<br>Nord<br>Norvel. Gal                                                 | 101 .<br>26 30           | 26                      | 100 90 10<br>26 2<br>120 [0] 12                        | 540 ! 540                                   | Sogerap.<br>Sommer-A<br>Soez                                 |                               | 519                                | 516                               | 519                                   | 21/128<br>21/228                      | (100 tr.)                                                                             | ] iš                                  | 1 788<br>1 775                            | 181 970<br>162 325                          | 101 7<br>182 2                       |                           | Pièce de 50 pa<br>Pièce de 10 fil                                           | prins                             |                                      |                                 | 218 20                                   |

# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. OCEAN INDIEN 2. AFRIQUE
- 3. AMÉRIQUES
- 3. DIPLOMATIE 4-5. EUROPE
- 6. POLITIQUE 6-7. ASIE
- **EDUCATION** 8. FAITS DIVERS 8. FEUILLETON

#### LE MORDE DE L'ECONOMIE

(PAGES 9 et 10) La production française pour-rait être en recui cette année Le fumet de la relance est-fil en train de retourner le mar-ché des matières premières? Démissions, démantèlement, rumeurs de licenciements chez Jaeger : quand le per-sonnel tire la sonnette d'alar-

Depuis quinze ans, le tiers de la réduction des horaires de travail est absorbé par l'allongement des trajets de transport.

- 11. RELIGION 12-13. ARTS ET SPECTACLES
  - 13. PRESSE
  - 14. SPORTS
  - 16. JUSTICE 16. SOCIETE
- 16. EQUIPEMENT ET RÉGIONS 17 - 18. LA VIE ÉCONOMIQUE

ET SOCIALE

#### LIRE EGALEMENT RADIO-TELEVISION (12-13)

Annonces classées (15); Aujourd'hul (11); Carnet (16); « Journal officiel » (11); Météo-rologie (11); Mots croisés (11); Finances (19).

#### **NOUVELLES BRÈVES**

 M. Valéry Giscard d'Estating devait donner audience, lundi après-midi 4 août, à M. Hideo Kitahara, ambassadeur du Japon à Paris, puis à M. Jacques Chirac,

• Quatre cents personnes sont mortes après des inondations pro-voquées par les pluies torrentiel-les de la mousson dans le nord de l'Inde, a-t-on annoncé, dimanche 3 août à New-Delhi. On compterait un million de sans-abri dans l'Etat du Bihar. — (A.F.P.)

Le numéro du . Monde : daté 3-4 août 1975 a été fire à 479 959 exemplaires.

#### Louer une voiture c'est amusant Europear: 645.21.25

PREPAREZ LE DIPLOME D'ETAT D'EXPERT COMPTABLE Aucun diplôme exigé
Aucune limite d'âge
Demandez le nouveau guide
gratuit numéro 695
ECOLE PREPARATOIRE
D'ADMINISTRATION
Ecole privée fondée en 1872
soumias au contrôle pédagogique de l'Etat
4, rue des Petita-Champs,
75080 PARIS - CEDEX 02

#### **UNE SEMAINE** A CALVI

- Pinède avec bungalows au bord de la plage — Restaurant - Orchestre, sports gratuits
- du 30-8 au 6-9-1975 de Paris par avion aller et retour
- CLUB OLYMPIQUE 3, rue de l'Echelle - Paris 260-31-62 Licence Etat 435

#### CHALEUR, ENCOMBREMENTS, MANIFESTATIONS

# Les départs en vacances n'auront jamais été aussi difficiles

De nombreux bouchons subsistaient lundi matin

descendre les occupants manu mültari. De son côté, le Comité d'action viticole du Narbonnais a exigé du sous-préfet la restitution des documents photographiques saisis.

Dimanche matin, dans un com-muniqué, Mgr Peuch, évêque de Carcassonne (Aude), a fait part de la solidarité des évêques du Languedoc-Roussillon avec les vi-ticulteurs.

a De tout cœur, précise-t-il, les évêques parlagent vos angoisses. Ils se joignent à vos appels de

détresse lorsque vous revendiquez une organisation moins injuste du

marché international Toutefais.

marche international. Toutefois, ils vous metient en garde contre une colère autant dangereuse que légitime (...) car détruire et saccager c'est alourdir injustement les charges de tous, c'est dans le calme et la dignité qu'on défend une cause juste. (...) Il faut préserre l'appendant le moder de

parer l'avenir dans le cadre de

vos organisations professionnel-

(Lire également page 18 le point de vue de M.C. MAGNE : « La raison du plus fort ».)

Prance en général et Paris en particulier ont connu dans le passé quelques étés encore plus torrides. L'été le plus chaud connu d'après les statistiques

de la météorologie nationale a été celui de 1947, où on a relevé

48,4 °C le 28 juillet à Paris-

Montsouris (maximum maximorum). Cet été-là, on a compté,

jours pendants lesquels la température a égalé ou dépassé 30 °C. Rapeplons que le diman-

che 3 août 1975 îl n'a fait « que » 33,3 °C à Paris-Mont-

Quelques records établis en 1947 : 43 °C à Mont-de-Marsan,

41,9 °C à Toulouse, 41,4 °C à Tours, 41,1 °C à Clermont-Fer-

rand, 40,6 °C à Lyon, etc.

A la fin d'un des week-ends les plus encombrés de l'histoire des vacances, de nombreux encom-brements subsistaient ce lundi 4 août au matin sur plusieurs routes de França dans le sens Parisprovince : 5 kilomètres de bouchons à Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loir ; 4 kilomètres sur l'autorquie A-9 au sud de Narbonne; 2 kilomètres à l'entrée nord de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier; sur la R.N. 10, 2 kilomètres à Dange dans la Vienne et 25 kilomètres à Montbazon

Qui s'en souvient ? A la fin de durant plusieurs jours entre Va- la chaussée. L'affaire prit l'allure décembre 1971 plusieurs milliers lence et Bollène sur l'autoroute d'automobilistes étalent bloqués du Solell. La neige avait envahi

**Viticulteurs : v**ers une reprise des manitestations ?

Après un dimanche calme, on s'attendait à une reprise des manifestations viticoles ce lundi
4 août dans le Languedoc-Roussillon. Un incident sérieux qui
s'est produit samedi en fin
d'après - midi à Donos, dans
l'Aude, a fait de nouveau monter la tension. Une enquête administrative a été ouverte par le préfet de l'Aude à la suite de ces incidents. M. Raffay, sous-préfet de Nar-bonne, a confirmé à un représen-tant de l'Agence France-Presse que les C.R.S. avaient en effet arrêté deux voitures qui trans-portaient quatre bouteilles d'alter la tension. cool quatre barres de fer et des frondes, et qu'ils en avalent fait

Les vignerons, après avoir dressé un barrage, avaient intercepté une voiture de France-Inter et, pour protester contre la manière dont cette station de radio avait relaté les manifestations précédentes, ils avaient crevé les pueus de la voiture te ch n'i que. L'intervention des C.R.S. provocus le départ des ma-C.R.S. provoqua le départ des ma-nifestants, qui se replièrent vers Thézan, mais là les vignerons se trouvèrent face à un autre déta-chement de C.R.S. qui, venant de Carcassonne, les intercepts.

Une quinzaine de leurs occu-pants furent interpellés et six parts rurent interpelles et six d'entre eux contraints de se mettre à genoux, les mains derrière la nuque, pendant un long moment. Un photographe de presse eut le temps de prendre quelques clichés, mais il fut contraint par les forces de l'ordre de remettre son film

Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche, en représail-les deux cent cinquante viticul-teurs attaquèrent alors à coups de pierres et de pavés la gendar-merie de Lézignan. L'incident se solda par de nombreuses vitres bisées.

33,8 °C à Paris-Montsouris, 35,1 °C à Bordeaux, 36,1 °C à

Rennes. Ces quelques tempéra-

tures relevées par la météoro-logie nationale le dimanche

3 août ont battu quelques records : ainsi, il n'avait pas fait aussi chaud un 3 août à

Rennes depuis 1299 (record pré-cédent 33,6 °C en 1299) ni à

Bordeaux depuis 1946 (record précédent 34,4 °C en 1957). Le

samedi 2 août avait délà connu

des températures anormalement élevées : 37 °C à Bordeaux (re-

cord précédent de ce jour 35 °C en 1928), 34,8 °C à Agen (record

pas les seuls à faire grimper le thermomètre à des hauteurs

rares. Les minima atteignent, eux aussi, des records désagréa-bles pour les dormeurs. Ainsi,

à Paris-Montsouris, le minimum du 2 août, le plus élevé pour

ce jour depais 1873, a-t-II été de 21,4 °C (racord précédent 29,3 °C en 1947), celui du 3 août de 20 °C et celui de ce 4 août de 22,3 °C.

Cette chaleur, qui dure - et

monte pen à peu — depuis plus d'une semaine ne doit pas cependant faire oublier que la

récédent 34,4 °C en 1957). Mais les maxima ne sont

calme elles ne reprenhent ce lundi, ont dans tout le sud-ouest ajouté à la cohne et à la confusion La capicule qui continue à régner sur l'en-

semble de la France a enfin. rendu particulièrement pénible la situation des automobilistes bloqués dans les files d'attente et, surtout dans l'ouest et le sud-ouest, commence d'inquiéter fortement les agriculteurs.

Les manifestations de viticulteurs, dont on

craignait qu'après un dimanche relativement

d'une catastrophe nationale.

Les automobilistes - ils ont été sept millions dit-on — qui vien-nent de cheminer parfois parenent de cheminer parrois pare-chocs contre pare-chocs sur les routes surchauffées de ce début d'août anraient pu évoquer ce mauvals souvenir pour prendre leur mai en patience. Un mai dont il est vrai ils ont êté en grande partie responsables et grande partie responsables et qu'ils ont dans l'ensemble accepté avec bonne humeur. Le folklore des vacances. Les cafés, restau-rants, parfois les particuliers, ont été pris d'assaut par les voya-geurs assoiffés. A Orange, à La Rochelle, les pompiers furent ap-pelés à la rescousse pour instal-ler des points d'eau de secours. On vit même s'instaurer en certains endroits un véritable marché noir de la canette.

Les statisticiens auront en tout Les statisticiens auront en tout cas beaucoup à faire pour établir le bilan de ces départs-exodes. Jamais, sans doute — on se lasse un peu de le dire — les Français n'auront aussi peu que cet été étalé jeurs départs. Les villes se sont vidées; les stations, les plages se sont remplies, au-delà souvent de leur canacité Cuelsouvent de leur capacité. Quel-qu'un paiera le prix de ces bousculades : les touristes les premiers.

Le P.C. de la circulation rou-tière à Rosny-sous-Bols donne ses premières estimations : une circulation automobile de 12 à 15 % supérieure en ce week-end à ce qu'elle fut l'année dernière à pareille époque. Raffinement : on a appris aujourd'hui à mettre en équation les encombrements de la route, qui sont calculés en heure-kilomètre. L'heure - kilo-mètre c'est un bouchon de voitures arrêtées sur une file, durant une heure sur 1 kilomètre. En 1974, pendant les trois jours des départs pour août, on avait compté 6 000 heures-kilomètres d'encombrements; cette année on en a enregistré 14 000 heures-kilomètres...

#### L'ÉVOLUTION DES DATES DE DÉPARTS EN VACANCES (1)

|                        | 1965 | 1974 |
|------------------------|------|------|
|                        |      | _    |
|                        | (%)  | (%)  |
| 1er - 3 juin           | 1,6  | 1,8  |
| 4 - 27 juin            | 4,2  | 4,9  |
| 28 juin - 3 julilet    | 13,1 | 15,2 |
| 4 juillet - 27 juillet | 23,4 | 19,1 |
| 28 juillet - 3 août    | 25,0 | 26,8 |
| 4 - 11 août            | 10,0 | 11,2 |
| 12 - 17 août           | 13,5 | 12,1 |
| 18 août - 3 septembre  | 5,3  | 5,6  |
| Après le 4 septembre   | 3,6  | 3,3  |
|                        |      | —-i  |
| TOTAL                  | 160  | 106  |

Dont dénarts en début ou lin de

Parmi les étés très chauds, on peut citer ceux de 1831 (40,5 °C à Toulouse, 41 °C à Montpellier, à Toulouse, 41 °C à Montpellier, 38,4 °C à Paris...), 1900 (37,7 °C à Paris), 1911 (48,1 °C à Aixen-Provence, 39,5 °C à Limoges), 1921 (41,6 °C à Vesoni, 48,3 °C à Besançon), 1928 (46,8 °C à Angoulême, 39 °C à Montélier, 38 °C à Lyon et à Toulouse). (1) Source secrétariat d'Etat au tourisme, en pourcentage des séjours d'été.

#### Fusils, pistolets et hallebarde...

#### LES ARMES D'ORLY

Cent quarante-trois fusils on carabines, 60 revolvers on pisto-lets (23 d'entre eux n'étant toulets (23 gue des armes factiees), 163 dagues, épées, sabres et poi-guards, 371 couteaux, 38 rasoirs du modèle e coupe-chou n, 5 haches et un millier de cou-teaux de différents types : tel est le blian du stock d'armes récupéré par la police de l'air de l'aéroport d'Orly an cours du

Il s'est même trouvé une lois un passager qui s'est présenté à la salie de départ une halle-barde sur l'épaule, tandis qu'un antre prétendait monter dans l'avion en emportant deux haches.

toute ingénuité que les passagers avouent être en poss de ces armes, et il est de fait qu'il s'agit souvent d'armes de collection. De telles armes ne sont pas saisles, mais seulement remises aux équipages pour la durée du voyage, les intéressés rentrant, à destination, en pos-session de leur bien.

#### I APRÈS SA RENCONTRE AVEC M. BREJNEV A HELSINKI

#### M. Ford espère pouvoir signer cette année un nouvel accord sur les armements stratégiques

Avant de quitter Helsinki pour Bucarest samedi 2 août, M. Ford avait en avec M. Brejnev, à l'ambassade sovietique dans la capitale finlandaise, un entretien de trois heures trente (une heure et demie de plus que prevul, qui a porte entièrement sur l'état des nègo-ciations sur la limitation des armements strategiques (SALT). La conversation, que M. Brejnev a qualifiée d'amicale et constructive .. a conduit, selon l'agence Tass, à un accord sur « certaines questions »: les négociations, poussuit l'agence soviétique, « continueroni sur les questions qui restent en suspens ..

M. Ford a confirmé, au cours tenant à un type expériments d'une conférence de presse tenue dans l'arton qui l'amenait à Buca-rest, que des carogrès encoura-gennis: étaient interrenus au cours de ces conversations. La président américain espète que les obstacles restant seront leves d'ici obstacles restant seront levés d'ici à l'automne et qu'un accord pourra être signé, comme prévu, à la fin de l'année, au cours du voyage que M. Brejnev doit faire à Washington à cette époque. La date de cette visite n'a cependant pas été fixée, car elle dépend du progrès des négociations à venir. M. Ford a estimé que deux rencontres Kissinger-Gromyko seront M. Ford a estime que deux ten-contres Kissinger-Gromyko seront nécessaires d'ici là. Elle dépend aussi peut-être de la santé de M. Brejnev. Mais le président américain a trouvé le secrétaire général du P.C. soviétique — qui a regagné Moscou par avon sa-med — en airès bonne santés. Aucune des deux parties n'a donné de précision sur les ques-tions régléss à Helsinki, ni sur celles qui restent en suspens, mais l'on connaît bien mainte-

nant les obstacles sur lesquels les SALT buttent depuis l'accord de Vizdivostes en novembre 1974. 1) Le premier a trait à la qua-lité des verteurs à inclure dans le plafond global de 2 400 unités de part et d'autre. Les Américains demandent à r compter le nou-reau bombardier soviétique dit Bockjire dans la terminologie OTAN, qui peut atteindre le territoire américain à partir de l'U.R.S.S. mais non pas regagner ses bases. De leur côté, les Soviétiques reulent inclure dans le pla-fond américain une nouvelle catégorie de missiles à laquelle tra-vaille le Pentagone : le Cruise Missie, un engin à trajectoire non balistique, volant à basse altitude — donc echappant à la détection par les radars habituels — et pouvant être lancé soit d'un avion, potrant erre lance soit a un avion, soit d'un sous-marin. Les Etats-Unis seraient prêts à mettre sur la table des SALT tout Cruise Missile d'une portée supérleure à 3 000 milles marins (près de 5 500 kilomètres), mais non pas celui milles marins de teste dès l'an qu'ils envisagent de tester dès l'an 1500 miles. Une décision sur sa construction doit en tout cas in-

tervenir en 1977 : si elle était positive et devait porter sur plusieurs centaines de missiles, ce serait un nouvel élément de l'arsenel dissuasif qui viendrait s'ajouter à la « triade » actuelle missies terrestres, sous-marins et bombardiers) avec tous les élé-ments d'incertitude et les diffi-cultés de contrôle à prévoir;

2) La seconde difficulté porte sur la vérification du nombre des engins à têtes multiples (MIRV) que chaque partie pourra déployer dans la limite fixée à Vladivostok : mile trois cent vingt pour cette catégorie d'engins. Dans un premier temps, les Américains avaient proposé que tout missile soviétique identifié comme appar-

avec des têtes multiples serait compté comme un MIRV, qu'il solt effectivement ou le soit effectivement ou non Moscou ayant refusé cette inter-prétation « large » de l'accord, une autre approche a été suggé-rée : les missiles « mirvés » seraient regroupés sur un certain nombre de sites, les deux pays convenant que tout silo détecté sur ces sites contient un MIRV. On ignore si cette dernière methode — qui de toute manière ne pourrait s'appliquer aux engins sous-marins — a pu être retenue par MML Brejnev et Ford. Mais avec la question des missiles mobiles — se déplaçant sur voles ferrées par exemple — ce problème du contrôle reste un des princi-paux obstacles sur la voie de la c mise en forme » de l'accord de Vladivostok. M. Ford a d'ailleurs reconnu au cours de sa conféaméricaines de Turquie rendrait plus difficile le rassemblement des informations nécessaires à cette fin. - M. T.

#### L'U.R.S.S. NE CHANGERA PAS DE POLITIQUE SUR L'ÉMIGRATION JUIVE déclare un responsable soviétique

«Le politique de l'U.R.S.S. à l'egerc de l'emigration juive ne saurait etre libéralisée davantage car elle est délà libérale », a déclaré le vendredi 1er août à Mos-cou le président de l'office d'émigration. M. Obidine, au professeur Alexandre Lerner, mathematicien menant campagne pour cette libé-ralisation. Le professeur Lerner avait été con voqué à l'office d'émigration à la suite d'une let-tre qu'il avait adressée à M. Brej-nev. lui affirmant que l'Union soviétique se faisait du tort en refusant l'émigration libre des

tional a envoyé un nouveau télégramme aux autorités soviétiques, lui demandant de libérer le ma-thématicien Leonid Pliouchtch. détenu depuis 1973 à la clinique psychiatrique de la prison de Dniepropetrovsk. Mme Tatiana Litvinov, épouse du physicien dis-sident Valery Chalidzé prive de la nationlité soviétique alors qu'il était en visite aux États-Unis en 1972, s'est adressée au président Kekkonen pour obtenir que sa fille, résidant aux États-Unis, puisse la visiter en U.R.S.S. Enfin, le physicien soviétique A. Sakharov a souligné dans une in-terview à la télévision ouest-allemande le danger des « concessions unilatérales et très dange-reuses de l'Occident à des régimes totalitaires. 3

#### A KUALA-LUMPUR

#### Un commando de l'«Armée rouge japonaise» prend cina otages dont le consul américain

Un commando de trols ou quatre membres de l' « Armée rouge japonaise » a fait irruption lundi 4 aout dans les locaux des consulats des Etats-Unis et de Suède, situés au neuvième étage d'un immeuble abritant l'ambassade des Etats-Unis à Kuala-Lumpur et s'est emparé de cinq otages : le consul américain, M. Robert Stebbins; le chargé d'affaires suédois, M. Bergens, et trois employés malaisiens. Un gardien et un policier ont été

Les activistes menacent d'exécuter leurs otages si le gouver-nement japonais ne libère pas sent de leurs compagnons emprisonnés au Japon. L'organisation extrémiste demande, en outre, qu'un D.C.-8 des lignes sériennes

#### LE DOLLAR FROLE 4,40 F

Le mouvement de hausse du dollar a repris lundi matin sur tous les marchés des changes.

A Paris, la devise américaine a

dépassé 4,39 F, contre 4,37 F ven-dredi soir, retrouvant ainsi ses niveaux du début de l'année. Elle a également monté par rapport au deutschemark (2,58 DM contre 2.57 DM) et par rapport au franc suisse (2,71 F.S. contre 2,70 F.S.).
Mais le fait suillant a été la nouvelle baisse de la livre sterling, qui est tombée derechef à son plus bas niveau historique vis-à-vis du dollar. L'on a traité 2,1375 livres pour un dollar contre 2,1450-2,1550 livres à la veille du week-end. En l'espace de hult jours, la monnaie britannique a sinsi perdu 441 points (- 2 %).

nippones avec trois membres d'équipage à bord aille recuellir à Kuala-Lumpur l' a unité opérationnelle ».

Le département d'Etat améri-cain a indique qu'il falsait « tout son possible » pour obtenir la libération des otages. Le commando menace de faire sauter le consulat si l'assaut est donné. Trois cents policiers malaisiens et une quinzaîne de tireurs d'élite de l'armée ont pris posi-tion autour du bâtiment. En fin de matinée, un échange de coups de feu a fait deux blessés parmi les policiers.

[Organisation activiste japonals. l's Armée rouge » a commencé à se faire connaître en 1978. Neul militants avalent alors détourné un appareil de la JAL sur la Coréc du Nord. Elle s'était ensuite signalée par plusieurs attaques à main armée contre des banques. En même temps, le mouvement, pourchasse par la police Japonalse, prenait des contacts avec l'Organisation pour la libération de la Palestine, et nimique de plusieurs de ses membres se joi-1971, un e commando-sulcide » de trois membres effectualt un raid sur l'aéroport de Lod, à Tel-Aviv, tuant vingt-sept personnes et en blessant quatre-vingts. De même. l's Armée rouge » a mené, en septembre 1974, l'attaque de l'ambassade de France à La Haye.

L'opération de Kuala-Lumpur se produit au moment où commence à Tokyo le proces de deux des auteurs de la prise d'otage de La Haye. Il s'agit de Jun Nishikawa et de Kazuo Tohira. Ces deux noms figurent sur la liste des militants dont l'a Armès

# BANDO

**COTE D'AZUR** 

A 3 MINUTES DU CENTRE ET DE LA MER SUR LA COLLINE, TRÈS CALME

« LES CYCLADES »

ENSEMBLE RESIDENTIEL DE CINQ PETITS IMMEUBLES AUTOUR D'UN JARDIN ET D'UNE PISCINE STUDIOS, 2 ET 3 PIÈCES

luxueusement équipés, terrasses chauffage électrique individuel « Les Cyclades », chemin de la Piaine de Gairard 83150 BANDQL — Tél. : (94) 29-53-51

LE MORBIHAN, DÉPARTEMENT SINISTRÉ

Les records de température

n'ont pas encore été battus...

mence à inquiéter les agriculteurs. En Bretagne, plusieurs communes ont déjà rationné l'eau.

Le 31 juillet, le Morbihan a été déclaré « département sinistré ». Les éleveurs du département ont été obligés d'entamer leurs réserves de fourrages d'hiver, la sécheresse ne leur ayant pas permis de faire une deuxième coune de foin. Dans certaines coupe de foin. Dans certaines communes, il est interdit d'arroser les jardins sous peine d'amende. Le manque d'eau a fait baisser

production de haricots et de choux-fleurs, dans le Finistère, d'un tiers, selon la chambre d'agriculture du département. Il n'est tombé que 28 millimètres de pluie, au lieu de 50 millimètres habituellement, au mois de juillet. En Charente, la situation est quasi catastrophique pour les agriculturs, et même, dans le nord du département, on s'in-quiète pour l'approvisionnement

Le département pourrait être déclarée zone sinistrée.

Dans le nord de la Charente, les conditions météorologiques ont aggravé la situation créée par de mauvaises récoltes de blé et d'orge au printemps. Dans le sud, la situation est un peu moins préoccupante. Les cultures de mais sont, cependant, en très mauvaise posture. Les vignes promettent, en revanche, des récoltes exceptionnelles. Mais il faut tenir compte des problèmes commer-ciaux que connaît la région de

Cognac Enfin, dans le nord du départe-ment, près de Chabanais, certai-nes communes, comme Exideuil, connaissent de sérieux problèmes d'approvisionnement en eau tant sur le plan de la consommation domestique que sur celui de l'irriPEMOU

and the second second · HAND PROPERTY. A STATE OF THE PARTY OF ---a 2.4 Ma # 2

> inderes i 🕮 🌉 15.2 20 400

H JOUR !

. . Submittee : intolik inne in Die Des Bathles ing marin. San 1000年11日 2011年11日 and the second second second Lanene Paragon

マルア *さ*き **969年** 1 2 WA TO CHANGE MERCH

Tales (Tassage r 🗷 🗗 🗗 📆 The state of the s State of the second A 8 32 84 90 1

The state of the s e i izaze. 🗗 👰 A AL WAR

PUREST.